

# **MEMOIRES**

POUR SERVIR

# A L'HISTOIRE

DE HOLLANDE

# PROVINCES-UNIE

Où l'on verra les veritables causes des Divisions qui sont depuis soixante ans dans cette République, & qui la menacent de ruine..

Par Meffire LOUIS AUBERY, Ch. valier, Seigneur du Maurier.

Bibliothe BBBB Secr

Coll. Som Imprime à la Fléche. Vol.

Chez JEAN VILLETTE, Place de Sorbonne, à l'Image S. Jean.

M. DC. LXXXVII.

AVEC PRIVILEGE DU ROT.



# CHEROPH CHOMEN

A MONSEIGNEUR L'ILLUSTR. ET REVEREND.

# EVESQUE DU MANS,

LOUIS DE LA VERGNE

DE MONTENARD DE TRESSAN,

Conseiller du Roi en ses Conseils, & premier Aumônier de Monsseur le Duc d'Orleans, Frere unique de Sa Majesté.

# MONSEIGNEUR,

Vous m'avez fait tant de faveurs depuis que vous étes

# EPITRE.

en ce Diocése, dont la principale a donné le repos en ma
vieillesse: Selles ont fait une
si forte impression sur unbon
Cœur comme le mien, que je
souhaiterois fort que ma reconnoissance s'épandit par
tout le monde: Seque non
seulement les François, mais
aussiles Etrangers sçûsent à
quel point je vous suis redevable.

C'est ce qui me porte, MON-SEIGNEUR, à vous dédier ces Mémoires, que j'espére qui auront cours dans l'Europe, n'y traitant que de Personnes trés-illustres, Ev de choses rares Ev curieuses,

# EPITRE.

que la calomnie a déguifées plus de foixante ans : E le faifant avec la fincérité E la verité dont aucune Grandeur n'a jamais eu le pouvoir de me détourner.

D'autre part, MON-SEIGNEUR, vous m'avez porté le premier à y travailler; Et si le Public sire quelque prosit & satisfaction de cet Ouvrage, il est bien juste qu'il vous en sçache gré. Mais comme je ne sçaurois vous offrir ce que je de strerois bien, vous vous contenterez, s'il vous plaît, de ce que je puis, & de ma veritable protestation d'être

# EPITRE.

le reste de ma vie avec beaucoup d'ardeur, de respect & de recomoissance,

MONSEIGNEUR,

Vôtre trés-humble & trésobéissant Serviteur, DU MAURIER.



O'ON ne s'attende pas en lifant ces Mémoires, de voir un discours fleuri, ou plûtôt fardé, qui soit plein de termes nouveaux, que quelques petits Auteurs présomptueux, qui ne s'attachent qu'aux seuls mots, appedent le beau langage. Ces gens-là sçauront que je ne fus jamais au Collége: & que le peu que je sçai dans les Langues, je l'ai apris à la maison par des Maîtres, ou par l'usage dans la

conversation. Je n'ai jamais lû une seule ligne de Priscian, ni des autres Grammairiens; Les Syntaxes, les Clénards, & les Despautéres; que mon Pere appelloit les Croix de la jeunesse, me sont des Païs inconnus. Je n'ai jamais pû comprendre ce que c'est qu'un Supin ni qu'un Gerondif: & je m'en sers à l'occasion par l'usage, sans les pouvoir définir ni décrire. J'ai lû & relûnavec plaisir le Quinte-Curce de Monsieur de Vaugelas, dont j'estimois la vertu solide, l'extrême douceur, & la fidélité inviolable pour ses Amis; mais je n'ai j'amais pû achever ses Remarques sur

nôtre Langue; De plus ayant corrompu ma langue naturelle par une longue demeure dans les Païs Etrangers, où j'ai été nourri, & par une plus longue station dans le Maine, où l'on parle trés-mal: m'étant lassé de piquer inutilement les coffres à la Cour, & de me repaître de ses vaines fumées: on ne doit pas s'étonner si on remarque en cet Ouvrage des termes & des façons de parler qui ne sont pas au goût de ces Censeurs pointilleux qui ne s'arrêtent qu'à l'écorce, & qui condamnent un bon Livre pour un mot qu'ils ont banni du commerce, & pour une manière de

## PREFACE. parler qui n'est pas de la délicatesse de la Langue, pour me servir de leurs termes.

Ie convie donc ces Meffieurs de me laisser en repos, puis que j'avoüe ingénûment ma foiblesse : leur laissant trés-volontiers en partage les huit parties d'Oraison, toutes les Grammaires & tous les Dictionnaires, avec toutes les Remarques & toutes les Observations sur les Langues : à condition qu'ils abandonnent aux esprits solides & expérimentez, la matiére, & les choses qui sont au dessus de leur capacité: car, à dire le vrai, ils ne peuvent s'attribuer d'autre gloire que celle

qu'ont les meilleurs Artifans qui font les bons outils, dont les excellens Statuaires forment les merveilleuses Statuës, & les fameux Architectes les superbes Edifices.

l'estime fort ceux qui parlent réguliérement : mais je ne puis souffrir ces perits critiques enflez de vanité, qui dans les ruelles des Dames décrient les meilleurs Ouvrages, pour une manière de s'expliquer qui ne leur plaît point. Il ne s'ensuit pas pour cela que de Grands Hommes ne puissent écrire solidement & poliment tout ensemble : ayant autant de vénération pour ces Illustres-

là, que d'aversion & de mépris pour de simples Grammairiens qui n'ont que l'or-

gueil en partage.

Ce n'est pas à ces gens-là à juger d'une Histoire : & si j'avois à souhaiter des Juges dignes & compétans de ces Mémoires, il seroit à desirer que ce fameux Président de Thou, & ces Illustres Freres Messieurs du Puy, & que Monsieur le Président Ardier pussent revenir au monde. Ce dernier fit long-temps la Charge de Secretaire d'Etat, fous Monsieur d'Herbautson Oncle, Pere de Monsieur de la Vrillére. Ses Dépêches étoient si naturelles & si for-

tes, ainsi que les Déclarations publiques qui sortoient de ses mains : que Monsieur Conrart Homme généralement estimé, & qui connoissoit la valeur des choses, m'a dit plusieurs fois il y a plus de trente ans, que les Juge-Rois de France ne parloient Monst. plus avec la majesté digne de de Mon-leur Empire, depuis qu'ils ne refident le s'expliquoient plus par la Ardier, plume de Monfieur Ardier. le remets à parler plus amplement de cet Homme Illustre, qui a été fort de mes

Amis, en un autre endroit.

La plûpart des Histoires font des Panégyriques faits par des plumes gagées, qui

PREFACE. élévent le vice & le crime dans le Ciel : comme celles de Paterculus & de Machiavel, qui proposent Tibére & Cesar Borgia, qui ont été des monstres, pour des exemples à imiter. Tout au contraire de ces composeurs d'Eloges injustes, il y a des faiseurs de Pasquins qui osent se nommer Historiens, dont les ames vénales ou intérefsées déchirent la vertu même, & font passer les meilleurs Princes pour des Tyrans & pour des Scélérats: témoin tant d'Histoires & Imprimez Satyriques des Huguenots contre les Princes

Catholiques, entr'autres con-

tre François de Lorraine Duc de Guise, parce que cet excellent Capitaine leur avoit fait la guerre: & ces gros tas de livres composez par des Moines & par des Catholiques superstitieux contre la Réine Elisabeth d'Angleterre, la plus grande Princesse qui ait jamais porté Couronne; car il suffit à ces esprits passion-nez d'être d'un Parti & d'une Religion contraire, pour être accablé de calomnies, dénigré & condamné.

Ces ridicules Ecrivains s'efforcent vainement de rendre la Reine Elisabeth odieuse execrable à la postérité, à cause de la mort de la Rei-

ne Marie Stüart, bien qu'il soit trés-certain que cette pauvre Princesse avoit l'Esprit si inquiet & si quérelleux, qu'Elle ne pouvoit s'empêcher de harceler la Reine Elisabeth bien plus puissante qu'Elle, & qu'ainsi Elle brassa Elle-même sa ruine ; ce qui ne peut être révoqué en doute, étant confirmé par le témoignage de Monsieur de Castelnau Intendant de ses Affaires en France, & Ambassadeur en Angleterre, qui dit dans ses Mémoires, qu'Elle tenoit ce défaut du Cardinal de Lorraine fon Oncle. Depuis qu'Elle fut prisonnière en Angleter.

re, Elle ne pût s'empêches de nourrir diverses intelligences avec des Anglois factieux, qui vouloient troubler le repos du Royaume, & attenter même à la vie de la Reine Elisabeth : ce qui la força de lui faire faire son Procés, & de la faire condamner à la mort par plus de quarante Juges , la plûpart Marquis, Comtes, Barons, Pairs d'Angleterre, Officiers de la Couronne, & Membres du Parlement : encore cette Sentence fut longtemps surcise, & jamais la Reine Elisabeth n'eût osé l'exécuter, si elle n'y eût été portée par la France; car

j'ai ouï dire à mon Pere qu'amis & ennemis concoururent par divers intérêts pour faire périr cette malheureuse Reine. Il avoit appris de la Henri III bouche de Monsieur de Belcause de liévre, qu'on envoya extrade Marie Stüart, ou Ordinairement en AngleterplûtôtM. re, en apparence pour folliqu'il re-citer pour la vie de cette pauvre Reine, & qui avoit une trés-ample instruction à cette fin: qu'il en avoit une toute contraire de la main du Roi Henri III. pour exhorter la Reine Elisabeth à faire décapiter cette ennemie commune de leurs Personnes & de leurs Royaumes;

Ce que le Roi fut forcé de

faire, de crainte que Marie Stüart Héritiére d'Elisabeth, & plus jeune qu'Elle, venant à lui succéder, Messieurs de Guise ses Parens, qui la gouvernoient absolument, & qui par le grand nombre de Créatures qu'ils avoient dans le Royaume faisoient branler sa Couronne, fortifiez de la Puissance d'Angleterre, d'Ecosse & d'Irlande, n'en fisfent enfin un second Chilperic : car ceux de la Ligue eurent l'insolence de changer la Devise du Roi Manet ultima Calo, en Manet ultima Claustro. Le Roi disoit qu'aprés avoir joui en terre des Couronnes de France &

PREFACE.
de Pologne, il espéroit la troisième dans le Ciel; Et les Ligueurs disoient hautement qu'ils lui donneroient cette troisième Couronne dans un Cloître; Et comme un Sçavant de ce temps-là cût étendu la Devise du Roi

Qui dedit ante duas, triplicem dabit ille Coronam.

en ce bel Hexamêtre,

La rage de ceux de la Ligue le paraphrasa en ce Distique.

Qui dedit ante duas , unam abstulit , altera nutat , Tertia tonsoris est facienda manu.

Davantage: dans un Con-

seil secret de ceux de ce Parti, où l'on proposoit cet horrible dessein : comme l'un de la compagnie plus modéré que les autres, eût demandé qui seroit celui qui oseroit mettre le Roi dans un Cloître : le Cardinal de Guise, d'un naturel impétueux, aprés lui avoir reproché sa mollesse, dit tout haut, qu'on lui livrât le Roi, qu'il Paroles lui mettroit la tête entre ses dinal. genoux, & lui feroit la Couronne de Moine avec la pointe d'un poignard; Difcours qui depuis lui coûta bien cher, car aprés que le Roi Henri III. eût fait tuer Monsieur de Guise son frere,

& qu'il balançoit ce qu'il devoit faire de ce Cardinal qu'il avoit fait arrêter : le Colonel Alphonse d'Ornano Pere du Maréchal de ce nom, l'ayant fait souvenir de ces cruelles paroles, & remontré que le frere vivant étoit plus dangereux que n'avoit jamais été le mort : le Roi jura qu'il en mourroit, & envoya aulfi-tôt Monfieur du Guast Capitaine aux Gardes, avec ordre précis de l'expédier.

Cette follicitation secrete de Henri III. contre Marie Stüart sa Belle-Sœur, Reine d'Ecosse, & Doüairiére de France, fait voir que pour sa conservation on sacrifie ses

Alliez & ses Proches: mais de plus, on immole fouvent la Religion par intérest & par raison d'Etat: témoin ce que la même Reine Elisabeth a dit autrefois à mon Pere, qu'Elle tenoit la vie du Roi Philippes second fon Beau-Philippe Frere, quoi que le plus grand II. sauve de ses Ennemis; Aussi Elle Elisabeth l'avoit peint dans la ruelle d'Anglede son lit, & le faisoit consi- sa Sœur dérer à tout le monde com-vouloit me son Sauveur. Effective-mourir. ment il empêcha sa Sœur Marie de la faire mourir: car que cette Reine Marie, seconde soits femme du Roi Philippes, que de étant grande Catholique, & errejoinfort infirme, craignoit avec France.

raison que sa Sœur Elisabeth qui étoit Huguenote, venant à lui succéder, ne bannît un jour d'Angleterre la Religion Catholique, comme il arriva depuis : & pressoit fortle Roi son mari de lui faire trancher la tête, la tenant prisonnière dans la Tour de Londres. Mais le Roi Philippes s'y opposa fortement, de peur que l'Héritière d'Elisabeth, Marie Stüart, qui lors avoit épousé le Roi François II. ne devint Reine de toute la Grande Brêtagne par fuccession, & que la joignant à la France, comme il étoit indubitable si Elle avoit des Enfans, il ne se format, par l'union

l'union de tant de Royaumes, une Puissance formidable qui rédusit en fumée son vaste dessein de Monarchie Universelle.

En ce temps-ici les Espa- Les Espa- pagnols gnols font encore céder la fonce-Religion à l'intérest: car eux der en ce qui nous ont reproché par Religion tant d'Ecrits, nos Alliances all'inteavec les Hérétiques, particuliérement avec la Hollande & la Suéde, & qui par là se vouloient rendre recommandables à la Cour de Rome, regardent presentement les Hollandois comme le plus ferme soûtien de leur Monarchie: leur permettant de prêcher publiquement dans

leurs Villes: Et pour montrer la considération qu'ils ont pour ces gens-là, l'Admiral Ruyter, un peu devant sa mort, sit sortir des Galéres de Naples, un grand nombre de Ministres Hongrois que l'Empereur y avoit envoyez, d'un seul mot qu'il en dit au Marquis de Loz-Velez qui en est Viceroi.

Ainsi il n'y a personne qui ne voye que le seul intérest gouverne le Monde, & qui ne dise qu'un grand Capitaine a eu raison d'écrire que les Princes commandent aux Peuples, mais que l'intérest commande aux Princes; Ce qui est si veritable, que sou-

vent pour cet intérest on dévoue ce qu'il y a de plus sacré entre les hommes; & que la plûpart des Souverains n'observent les régles de la Justice & de la Religion, qu'entant qu'elles se trouvent conformes à ce malheureux intérest.

Au reste, si quelques scrupuleux trouvent à redire que dans ces Mémoires je compare le Prince d'Orange Guillaume, & l'Admiral de Colligni, aux plus Grands Hommes, tous deux Hérétiques, & tous deux Rebelles, on ne doit pas conclure par là que j'aye aucun penchant à l'Hérésie & à la

PREFACE. Rebellion, que je déteste également ; Mais c'est qu'il faut autant ou plus de vertu à se faire Souverain, de Particulier qu'on est, & à résister étant foible, à de grandes Puissances, qu'à gagner des Batailles étant né Roi, comme Alexandre & Gustave Adolphe. Les Rois doivent leurs Victoires à la valeur de leurs Capitaines & de leurs Troupes, & quel-. quefois aux Vents & au Soleil, c'est à dire, à la fortune. Aussi Ciceron parlant à Cesar, lui dit qu'il avoit plus de gloire d'avoir pardonné à Marcellus, & d'avoir rétabli son Ennemi dans ses biens &

dans ses dignitez, que d'avoir gagné tant de Combats, parce que ses Soldats & ses Officiers s'en attribuoient le principal honneur; Et marque indubitable que le gain des Batailles vient de l'expérience & du courage des Troupes: Monsieur le Prince de Condé, qui a le cœur aussi haut que le Ciel, aprés avoir défait à Rocroi les vieux Régimens des Païs-Bas, & ceux de l'Empire à Nordlingue, n'osoir paroître en Guyenne devant Monsieur le Comte de Harcourt, qui n'avoit qu'un petit Corps de vieilles Troupes, quoi que ce Prince eût le

double de nouvelles levées.

L'opinion différente dans la Religion ne doit rien faire à l'estime: On a vû de fort petits génies bons Catholiques, comme le Cardinal de Pellevé, qui demeura court haranguant les Etats Généraux, & de qui on a dit pour cela:

Seigneurs Etats, excusez le bon homme

Il a laisse son Calepin à Rome.

Au contraire: ona vû des Huguenots, comme Monfieur de la Noue Bras de Fer, que les plus célébres Ecrivains ont comparé aux plus

# PREFACE. Grands Hommes de l'Anti-

quité. Pour moi j'adore le mérite extraordinaire par tout où je le rencontre, dans l'Hérétique, dans le Rebelle, & dans l'Ennemi même. Le Le Due Duc de Sesse Viceroi de Na-de Sesse Viceroi ples a laissé un Monument de Naéternel de cette généreuse se un maxime, ayant fait construi-lee à re un Tombeau magnifique Pietre de dans Sainte Marie de la No-Entéria ve de Naples à Pierre de Na-le.

varre, avec cette Infeription.

Petro Navarro Cantabro. solertissimo in expugnandis Urbibus Duci , Confalvus Ferdinandus Suessa Princeps, Ludovici filius, Ma-

gni Consalvi Nepos, quamvis Gallorum partes secutum, pio sepulchri munere honestavit, cum hoc habeat in se praclara virtus, ut etiamin hoste sit admirabilis.

Ce Héros honoroit la vertu dans un Ennemi, dans un Rebelle & dans un Transfuge; & fans se contenter de le louer en son cœur, il lui élevoit un Mausolée.

A Rome on ne fit pas moins d'état de Cesar, parce qu'il étoit Epicurien, que s'il eût été de la Secte des autres Philosophes qui avoient des sentimens plus favorables de la Divinité & de sa Provi-

dence; Et on estime plus aujourd'hui les Vers & l'Histoire de George Bucanan grand Hérétique, que les Poësies fades, & les Histoires de plusieurs Auteurs bons Catholiques. D'ordinaire on fuit l'opinion qu'on a succée avec le lait : comme il arrive à tout le monde en matiére de Religion, de suivre les sentimens des Docteurs de sa connoissance, & de croire sur la foi des autres. fans approfondir les choses; Mais pour avoir eu de méchans Peres nouriciers dans la Religion, cela ne détruit pas les vertus morales & héroiques qui éclatent en quel-

ques génies extraordinaires.

La Rebellion est aussi détestable que l'Hérésie : car c'est une révolte contre les Souverains, qui sont les Images de Dieu en terre; Toutefois on peut dire à la décharge du Prince d'Orange Guillaume, que le Roi Philippes II. fut la cause du soûlévement des Païs-Bas, par le mépris & par la violation des Priviléges de ces Provinces, que l'Empereur Charles V. son Pere avoit toûjours gouvernées avec douceur.

Et quant à l'Admiral de Colligni, que je compare au Prince d'Orange, quoi qu'en ayent dit ses Ennemis nom

breux & puissans, qu'il se servoit du prétexte de la Religion de Calvin pour couvrir fon ambition, & quoi qu'en aye écrit d'Avilla sur ce sujet, il étoit fortement persuadé de sa croyance, & n'a fait principalement la guerre que pour la soûtenir; Ses plus familiers Amis qui l'ont observé n'en ont jamais douté: & les priéres ardentes qu'il fit au moment de sa mort, ainsi que plusieurs Lettres à ses Confidens & à ses Proches qui sont de fidéles peintures de l'ame, le prouvent affez.

Je blâme en passant, en deux lignes, le Massacre de

la Saint Barthelemi, où quantité de bons Catholiques furent sacrifiez à la vengeance de leurs Ennemis; Aussi il fut généralement condamné de tous les gens de bien François & Etrangers, hormis des Auteurs de cette boucherie, & de leurs dépendans. Une Histoire Latine imprimée depuis peu avec Privilége du Roi, dit en parlant de cette sanglante exécution, atrailla dies quam fequana non abluat suis undis. Et Monsieur l'Evêque de Rhodez Hardoüin de Perefixe, dans son Histoire de Henri IV. parlant de ce Masfacre, l'appelle une Action

abominable qui n'avoit jamais eu, & qui n'aura s'il plaît à Dieu jamais de semblable. Je ne prétens pas offenser la mémoire du Roi Charles IX. ni de la Reine fa Mere: je dis seulement que cette action a été universellement détestée, sans nommer personne; Mais quand il faudroit prendre parti làdessus, un bon François feroit mieux de s'intéresser pour Henri le Grand Ayeul du Roi, qui courut fi grande risque de sa vie, & qui fut si maltrairé en cette cruelle journée, que pour Charles IX. qui manquoit à sa parole.

Sur ce triste sujet, Henri IV. a dit fort souvent, & Roi Henri IV. au mon Pere en étoit témoin: fujet de la 5 Barthe que le plus sensible déplaisir lemi. qu'il eût reçû de sa vie, fur quand le jour de la Saint Barthelemi il fut tué huit cens Gentilshommes tous gens de bien, & pour l'amour de lui, c'étoient ses propres termes: & il le dit étant Roi de France, lors que les Catholiques zélez lui demandoient justice de certains Calendriers que les Huguenots avoient imprimé à Geneve au de-

> rut Charles le Massacreur. Il ne faut pas alléguer,

> vant de leurs Pseaumes, où il y avoit : L'an 1574. mou-

pour autoriser cette cruelle Action, qu'elle sut approuvée à Rome, où j'ai vû dans la Chapelle Pauline la Saint Barthelemi representée, & l'Admiral qu'on jette par les senêtres, & au bas, Pontifex Colinij necem probat. J'ai lû ces étranges paroles il y a cinquante ans avec regret: & un Saint Evêque m'a dit aussi les avoir lûës avec étonnement.

Enfin on ne doit point trouver étrange, qu'écrivant la Vie de Guillaume Prince d'Orange, je mette la substrance de son Apologie, contre la Proscription du Roi d'Espagne. S'il y a quelque

chose de hardi contre la mémoire de ce Prince, je ne fuis pas le premier à le divulguer. Cette Piéce fut imprimée il y a prés de cent ans en diverses Langues, & fut envoyée par le Prince d'Orange à l'Empereur Rodolphe, & à plusieurs autres Souverains de l'Europe, entrautres au Roi Henri III. accompagnée d'une grande Lettre qu'il agréa, quoi que cette Apologie qui est sanglante, fut contre son Beau-Frere.

Voilà ce que je dirai sur le sujet de ces Mémoires qui seront approuvez des amateurs de la verité, laquelle

j'ai adorée toute ma vie; la... forte aversion que j'ai pour la flâterie & pour la caloninie, m'a un peu emporté contre plusieurs Ecrivains qui ne méritent pas le nom d'Historiens, mais seulement d'Auteurs Satyriques & de Panégyristes flateurs, & qui poussez de différentes pasfions, se sont efforcez d'ensévelir dans le mensonge la verité, que je prens plaisir de déterrer, comme on le peut voir par ces secrets d'Etat que je viens de découvrir en passant, & qui sans doute ne seront pas désagréables aux gens de bien.

Au reste, j'ai composé

ces Mémoires pour me desennuyer dans le trifte loifir de la folitude où je me voi réduit, n'ayant pas été nouri à la Chasse, qui rend le sejour de la Campagne moins désagréable.



# CHEROCH CHOKE

# TABLE

DE CES MEMOIRES qui font divifez en huit Parties.

#### LA PREMIERE TRAITE

DE GUILL. DE NASSAU Prince d'Orange, Fondateur de la République des Provinces-Unies, & de sa Postérité. Pag. 1

# LA SECONDE

DE LOUISE DE COLLIGNY derniére & quatrième Femme de Guillaume Prince d'Orange, Mere du Prince Henri Frederic, Ayeul du Prince d'Orange d'aujourd'hui.

# LA TROISIEME

DE PHILIPPES GUILLAUME Prince d'Orange, & d'Eleonor de Bourbon sa Femme, Sœur de feu Mr. le Prince de Condé. 224

# T A B L E

#### LA QUATRIEME.

DE MAURICE DE NASSAU Prince d'Orange: & par occasion, du Comte Ernelt de Mansfeld, du Duc Christian de Brunswic, & de la Reine Elisabet d'Angleterre.238

#### LA CINQUIEME

DE HENRI FREDERIC DE Nassau Prince d'Orange, & de sa Postérisé.

#### LASIXIEME

DE JEAN DE BARNEVELD Avocat Général, & Garde des Sceaux de Hollande, & deses Enfans.

#### LASEPTIEME

DE FRANCOIS AERSENS Seigneur de Sommerdie & de la Plaate, & de sa Postérité. 416

#### LA HUITIEME

DE HUGUES GROTIUS Pensionnaire de Rosterdam, E puis Ambassadeur de Suéde en France, E de ses Enfans. 433



# HOLLANDE.

GUILLAUME DE NASSAU Prince d'Orange, Fondateur de la République des Provinces-Unies des Pais-Bas

Ans tous les Siécles passez, il n'a point parû un plus grand Homme que ce Prince. Qu'on examine tous les Illustres de Plutarque, & ceux qui ont été depuis cet admirable Ecrivain, on n'en trouvera point qui ait eu une plus haute vertu que lui.

Il ne faut pastant s'étonner des

conquêtes d'Alexandre & de Cefar. Le premier étoit Maître de toute la Gréce, & d'une Armée aguerrie: & l'autre commandoit souverainement la moitié des Légions Romaines, qui dominoient tout le Monde. Avec ces forces, leurs premiéres Victoires ayant été l'instrument des suivantes, l'un détruisit l'Empire des Perses, & l'autre la République Romaine. Mais la vertu de ce Prince Guillaume n'est pas moindre que celle de ces grands Conquérans, en ce que sans aucunes forces, il a eu le courage d'attaquer la puissance redoutable du Roi d'Espagne Philippes Second; Qu'il s'est maintenu plusieurs années contre elle ; Que son courage a été plus grand que ses adversitez; Que lors qu'on le croyoit ruiné, étant chasse des Païs-Bas, il y rentroit aufli-tôt avec une nouvelle Armée; Que par son esprit, & par sa grande conduite, il a jetté les fondemens d'une République qui couvre la Mer de Vaisseaux innombrables, en ayant plus elle seule que le reste de l'Europe ; Et qu'enfin on n'a pû venir à bout de lui que par

DE HOLLANDE.

une trahison, qu'il auroit évitée, s'il ne se fût confié en la bien-veillance des peuples, qui lui servoient de gardes, & qui le considéroient comme leur Pere, & comme le Dieu tute-

laire de leur Pais.

En verité, a prés avoir repassé par mon esprit tous les Illustres qui l'ont précédé, je ne trouve personne qui ait égalé sa profonde sagesse, son courage héroïque, & sa constance dans les malheurs, que ce grand Gaspard de Colligny Seigneur de Châ- Christiertillon, Admiral de France, duquel ne second, d'Avila, qui étoit de parti contraire, Roi de est contraint de dire qu'en son temps Danneon parloit plus dans l'Europe de une Saint l'Admiral de France, que du Roi de Barthele-France; Car aprés avoir perdu qua- mi à Stoctre Batailles, il parût si peu abattu, kolm, où il & si puissant, qu'on fût forcé de lui Grands, donner la Paix : & sans une infidélité qu'il avoit dont le souvenir sera en éternelle conviez à execration à tous les gens de bien, il un festin. auroit achevé sa course pacifique-riens apment, & servi fort utilement l'Etat pellent ce dans la Conquête des Païs-Bas, qu'il massacre proposoit dans une conjoncture où Stockolil étoit trés-aise de nous en rendre mensis.

maîtres : mais les mauvaises maximes de ces Docteurs intéressez, qui veulent accommoder la Théologie aux passions des Princes, en leur insinuant qu'il ne faut point garder de parole aux Hérétiques, ni aux Rebelles, & qu'il est permis de faire un petit mal pour un plus grand bien, jointes au desir de vengeance, si puisfant fur l'esprit des hommes, l'emportérent sur l'honneur, & sur la foi, qui doivent toûjours être inviolables.

Guillaume de Nassau Prince d'Orange nâquit l'an 1533, au Château de Dillembourg, dans le Comté de Naffau. Il fut neuf ans Enfant d'honneur de l'Empereur Charles-Quint, qui admiroit sans cesse la grandeur de son entendement, accompagnée d'une extrême modestie. Ce grand Monarque prenoit plai-

sir à l'instruire, & à lui communid'Orange quer les affaires les plus importantes, dans la confessé à ses plus familiers, que de Char-bien souvent ce jeune Prince lui les-Quint. donnoit des lumiéres, & lui sournis-

foit des expédiens qui l'étonnoient, dont il ne se seroit jamais avisé.

DE HOLLANDE.

Quand il donnoit Audience fecrette aux Princes Etrangers, & aux Ambassadeurs: & que Guillaume par discrétion se vouloit retirer avec ceux qui étoient dans sa chambre, PEmpereur d'ordinaire le retenoit, en lui disant, Prince, demeurez.

On fût furpris de voir ce grand & Charlessage Monarque l'estimer plus que Quint le tous ceux qui l'approchoient, & lui pour por confier dans un âge si peu avancé ter la Coutous les secrets de son Empire, & le ronne Immaniement des affaires, & des né- périale à gociations les plus importantes : car Ferdià peine avoit-il passé vingt ans, que nand. Charles le choisit entre tous les grands Seigneurs de sa Cour, pour porter la Couronne Impériale qu'il résignoit à son Frere Ferdinand: Emploi dont Guillaume s'aquitta avec beaucoup de répugnance ayant témoigné à son bon Maître, qu'il lui étoit bien rude de porter à un autre cette Couronne, que son Oncle Henri Comte de Nassau avoit mise fur fa tête.

Et pour montrer que l'Empereur L'Emne faisoit pas moins d'état de sa va- Pereur leur que de sa prudence, quand le Duc Quins saints

le Prince de Savoye Philbert Emanuel, Géd'Orange néral de ses Armées, fut obligé pour Généralif- ses affaires particulières, de s'absenter quelque temps des Païs-Bas, à vingt- quoi que le Prince d'Orange n'eût deux ans. que vingt-deux ans, & qu'il fût

allé faire un tour en sa Ville de Breda: Charles en son absence, de son mouvement, & contre l'avis de tout fon Confeil, lui fit remplir cette place de Généralissime au préjudice de tant de Capitaines expérimentez, entr'autres du Comte d'Egmont qui avoit douze ans plus que lui, & dans une conjoncture scabreuse : car il falloit s'opposer aux efforts de Monsieur de Nevers, & de Monsieur l'Admiral de Châtillon, qui n'étoient pas peu redoutez; & cependant, bien loin de recevoir aucun échec cette Campagne-là, il fit bâtir Charlemont & Philippeville, à la vûë des armées Françoises, & de ces deux grands Capitaines.

Je n'ai jamais prétendu d'écrire toutes les actions de ce Prince Guillaume d'Orange, qui demanderoient un gros volume, & que tant d'Hi-ftoriens ont representées en diverses

#### DE HOLLANDE.

langues : ce seroit une étrange demangaifon d'écrire, & un larcin manifeste de donner au Public ce qui se trouve dans les Ouvrages particuliers : mais j'avois seulement résolu de faire quelques réflexions au sujet de ce grand Prince, & de déduire quelques particularitez de sa vie, que j'ai apprises de mon Pere, & d'autres personnes célébres qui étoient de ce temps-là. Toutefois, afin que ce que j'ai à dire de ce grand Homme foit plus intelligible & plus agréable à ceux qui n'auront pas lû son Histoire, j'ai été convié contre mon premier dessein par une Personne Illustre, à qui devant beaucoup je ne puis rien refuser, de faire un Abregé de la vie de ce Prince en peu de paroles, pour en donner une conpoissance générale, comme font les Géographes, qui découvrent à nos yeux le vieux & le nouveau Monde dans une petite Carte, n'y ayant pas de doute que ce portrait racourci d'un Homme si extraordinaire, ne fasse goûter avec plus de plaisir ce que je sçai de particulier de sa vie: & de plus il fera voir en même temps à

tout le monde, les fondemens sur lesquels ce Prince a bâti la puissante République des Païs-Bas Unis.

Ter Outre l'estime que l'Empereur d'esse par d'estime que l'Empereur d'us l'estime que l'estime que l'estime que l'estime que l'estime paroir et endrement que lui: ce qu'il fit prince d'Oran-de son administration: que se désentant de son administration: que se desentant de son se se resse en faveure put au de l'estime de son administration:

paroître jusqu'au dernier moment de son administration: que se démettant de tous ses Etats en saveur du Roi Philippes son Fils dans cette célébre Assemblée de Bruxelles l'an 1555. on remarqua que l'Empereur, dans une action si considérable, étoit appuyé sur Guillaume Prince d'Orange.

Cente Ces témoignages de confiance, &

Cette
eonfiance
ruina ce
Prince
dans
l'esprit
des Espagols.

d'amitié de l'Empereur furent cause de son malheur; car bien que Charles-Quint se retirant en Espagne; l'eût recommandé particulièrement au Roi son sils, les Espagnols qui le gouvernoient, ayant été nourri en Espagne, & qui avoient conçû un dépit mortel de l'éminente & constante prospérité de ce jeune Prince, par envie & par jalousse, passions puissantes sur les esprits, le rendirent DE HOLLANDE.

tellement suspect au Roi Philippes, que ses paroles & ses actions les plus innocentes étoient prisés en mauvaise part, & qu'on lui attribuoit la résistance que les Pro-vinces saisoient aux volontez du Roi sous prétexte de leurs priviléges.

Il commença de s'appercevoir que ses Ennemis le ruinoient dans l'esprit de Philippes, par les froides réceptions qu'il lui faisoit: mais il en fur assez convaincu, lorsque le Roi Philippes étant à Flessingue prêt de monter sur le Vaisseau qui le devoit porter en Espagne, lui reprocha avec un visage plein d'indignation, d'avoir empêché l'execution de scs desseins par ses brigues secrettes : à quoi le Prince ayant répondu fort humblement, que tout s'étoit fait par le pur & naturel mouvement des Etats, le Roi le prenant Le Roi par le poignet, & le lui secouant, Philippes second repliqua en Espagnol, No los esta-mal-traite dos, mas vos, vos, reperant ce publiquevos par trois fois, terme de mépris ment le chez les Espagnols, qui veut dire Prince toi, toi en François: Particularité ge, que j'ai apprise de mon Pere, qu'il

MEMOIRES tenoit d'un Confident du Prince d'Orange qui avoit été present. Aprés ce cruel reproche, & si public, Guillaume n'eût garde de conduire le Roi dans son Vaisseau, & se contenta de lui souhaiter un heureux voyage au Port, étant en seureté dans la Ville, où il étoit chérement aimé . & où il y avoit un grand concours de peuple pour voir l'embarquement du Roi. Le Prince fut encore plus convaincu de sa disgrace, lors qu'au lieu d'avoir le Gouvernement des Païs-Bas, que ses Prédécesseurs avoient possedé, qu'il souhaitoit passionnément, & à quoi il bornoit toute son ambition, il vit au contraire, que le Cardinal de Granvelle son ennemi avoit tout le secret de la Cour d'Espagne sous Marguerite d'Aûtriche Duchesse de Parme, qui fut établie Gouvernante, avec ordre de l'observer, & de ne lui communiquer aucune affaire importante: ce qui le fit résoudre, pour conserver son honneur, & sa vie même, qu'il voyoit affez ouvertement menacée, des'appuyer de la bien-veillance des Peuples, & de rechercher des Alliances étrangéres.

#### DE HOLLANDE, 11

Sur ce sujet, on peut dire avec Philippes raison que le Roi Philippes second, second fut par le mauvais traitement qu'il fit à lui-nême ce Prince qui avoit si bien servi de la perte l'Empereur son pere, excita lui-des Paismême tous les desordres des Pais-Bas. Bas: car s'il eût continué de traiter favorablement le Prince Guillaume, suivant le conseil & l'exemple de Charles-Quint, il l'auroit sans doute servi fidélement & utilement : mais Guillaume se vit forcé de prendre des résolutions extrêmes, d'allumer un feu qui a duré plus de cent ans, qui a consommé plusieurs millions d'hommes, & qui a épuisé les tresors des Indes.

Cela fait voir qu'il ne faut jamais Il ne faut jetter dans le desepoir les grands jamais courages: l'Histoire nous en tournit pouffer à plusieurs exemples; entr'autres danggrands la personne de Narsés. Cet Eunu-cœurs: ce que renommé qui a égalé la gloire qui est des plus grands Capitaines, ayant pravé vû ses services signalez, payez non xemple de seulement d'ingratitude, mais ido Narsés. mépris: l'Impératrice Sophie Femu me de Justin second, lui ayant mandé qu'elle le servit siler avec ses sem-

mes, il lui répondit qu'il lui ourdiroit une toille, qu'elle & tout l'Empire ne pourroit jamais couvrir; & afin que la menace ne fût pas vaine, il fit descendre les Lombards en Italie, qui en conquirent la meilleure & principale partie, à laquelle ils ont laissé leur nom ; Aprés cela, fans retourner à Constantinople, il s'arrêta à Naples, où ayant été quelque temps, il mourut doucement dans son lit, malgré les embûches de cette superbe Impératrice, qui avoit envoyé Longin pour lui fuccéder, homme méchant & cruel. avec ordre de s'en défaire.

Mais avant que de parler des actions du Prince d'Orange en général, il est à propos de dire quelque chose de son Extraction, l'aissant le long & importun détail aux Généa-

logistes.

La Maisson de Nassau est sans contredit une des plus grandes, & des plus anciennes d'Allemagne; car outre ses hautes Alliances, la multiplicité de ses branches, & l'honneur d'avoir donné un Empereur il y a prés de quatre cens ans, elle a encore DE HOLLANDE.

ce grand avantage d'avoir sublissé Lipsur. dix Siécles entiers, & de se pouvoir Qua mille vanter avec la République de Veni- annorum se, comme a die un sçavant homme, sirmitate que sa domination est sondée sur la baze, & fur la durée de plus de mille années.

Un Comte Otho de Nassau, qui Otho étoit il y a fix cens ans, eût deux Comte de Femmes; la première lui porta en Nassau, Mariage le païs de Gueldre, & l'au- 4600, ans tre de Zutphen, qui ont été conser-l'héritière vez plus de trois Siécles dans la Mai- de Gueldres & fon de Nassau.

de Zut-Depuis', un autre Comte Otho phen. de Nassau, épousa la Comtesse de Un autre Vianden, Dame de plusieurs au Oibo tres terres considérables dans les considérables Païs-Bas, il y a plus de trois cens de Vianans. den.

En suite, son petit Fils Engilbert Engilbert premier de ce nom, Comte de Naf- I. cpousa fau, épousa l'héritière de Læke, & l'héritière de Breda, l'an 1404. & fut Ayeul de Breda. d'Engilbert de Nassau second de ce Eneilbert nom. Ce Prince fut grand en paix , Il.de Naf-& en guerre. Il gagna la bataille de sau, sut Guinegaste: il punit la rebellion de neur gént-ceux de Bruges, & sut Gouverneur sal des

Pair-Bas général des Païs-Bas pour l'Empepour reur Maximilien premier. En suite l'Empereur Ma ximilien. Frere Jean de Nassau héritier de tous ses biens.

Henri
Comte de I
Nassau
par ses
briques, I
fait Charles-Quint
Empereur.

Ce Comte Jean eût deux Fils, Henri, & Guillaume : l'aîné Henri eût tous les biens des Païs-Bas en partage, & Guillaume ceux d'Allemagne. C'est cet Henri de Nassau, à qui Charles-Quint avoit obligation de l'Empire par ses fortes sollicitations contre le grand Roi François; & qui, le jour de son Couron. nement, lui mit la Couronne Impériale sur la tête. Cependant, après que la Paix fut faite entre ces deux grands Princes, & que l'Empereur l'envoya en France pour faire hommage des Comtez de Flandres, & d'Artois, le Roi François, oubliant le passé par une générosité incroyable, lui fit épouser Claude de Châlon sœur unique de Philebert de Châlon Prince d'Orange, laquelle. avoit été nourrie auprés de la Reine: Anne de Bretagne sa belle-mere; ainsi son fils unique René de Nassau & de Châlon fut Prince d'Orange DE HOLLANDE. 15 aprés la mort de son oncle maternel. Philebert de Châlon décédé sans ensans.

Guillaume Comte de Nassau Guillaure Frere du Comte Henri embrassa la me de Réformation, & bannit la Religion Nassau Catholique de ses Etats, & ce fut fut Prince lui qui fut le Pere du grand Guillau- par le Tème de Nassau dont nous avons à par-samen de ler, qui devint Prince d'Orange & Rent de Seigneur de tous les biens de la mai-son Cousin son de Châlon, par le Testament de germain. René de Nassau & de Châlon son Cousin Gon Gousin germain, tué au Siége de saint Disser l'an 1544, & qui mourut

sans postérité.

L'Empereur Charles-Quint qui avoit obligation à la Maison de Nasdau, fâché que le jeune Prince Guillaume d'Orange sût élevé dans l'hérésie, le retira à grand peine d'auprés de son Pere, l'approcha de sa personne, & l'éleva prés de lui pour lui faire embrasser le Religion Catholique, qu'il professa en apparence pendant la vie de Charles-Quint, & au commencement du régne de Philippes second: mais les opinions nouvelles qu'il avoit succées avec le lait,

& goûtées depuis à la Cour de France, où elles étoient en vogue lors qu'il fut envoyé pour ôtage de la Paix de Château en Cambress, firent une telle impression sur son est

prit, qu'il ne s'en pût jamais défaire. Le Comte Guillaume de Nassau cût de Julienne Comtesse de Stolbourg cinq Fils & sept Filles; l'aîné fût Guillaume de Nassau Prince d'Orange, dont nous avons à parler; le puîné fut Jean Comte de Nassau . qui a laissé une trés-ample & célébre postérité; les trois autres Fils furent, les Comtes Ludovic, Adolphe & Henri de Nassau, qui se signalérent dans les Guerres Civiles de France, & des Païs-Bas; & qui sans avoir été mariez, moururent tous trois les armes à la main, fecondans courageufement les desseins de leur Frere aîné le Prince Guillaume d'Orange:

Les sept Filles de Guillaume Comte de Nassau furent mariées, Pune au Comte de Bergues, laquelle fut Mere du Comte Henri de Bergues, que nous avons vû de nos jours commander les Armées d'Espagne contre ses Cousins ger-

DE HOLLANDE. mains les Princes Maurice & Henri Frederic d'Orange: & qui enfin, dégoûté des Espagnols, se retira de leur service. Les autres six filles furent mariées à des Comtes fouverains d'Allemagne, l'une entr'autres, au Comte de Schouarsbourg, qui cût le déplaisir de se trouver prefent à Anvers lors que Jean Javregni Biscayen pensa tuer le Prince d'Orange son Frere d'un coup de pistolet : & à Delft , lors qu'il fut assassiné par Balthasar de Guerard Francomtois. Car elle n'abandonnoit guére ce cher Frere qui l'aimoit uniquement.

Le Prince d'Orange Guillaume Le Prince étoit de belle taille, avoit le teint d'Orange brun, & le poil châtain : il parloit millaure peu, & penfoit beaucoup, mais aveceramtout ce qu'il disoit étoit essenciel, & de folempassoit pour Oracle. Il n'y avoit deure point de maison de particulier où l'on vécut avec tant d'éclat, même du temps de Charles-Quint, que chez ce Prince, où les Ambassadeurs & les Princes étrangers étoient régalez. Enfin c'étoit l'honneur de la Cour de l'Empereur, ainsi que de

celle du Roi son Fils, qui dans la proscription qu'il foudroya contre le Prince d'Orange, lui ayant reproché plusieurs bien-faits, & son ingratitude, le Prince lui repliqua dans son Apologie, que tant s'en faut qu'il en eût jamais reçû aucun, & qu'il se fût enrichi à son service, qu'il avoit porté la principale dépense de la Cour, grosse de diverses Nations, l'ayant long-temps défrayée de fa bourse, par le peu d'ordre qu'il y avoit de la part du Roi.

Cette splendeur, jointe à une maniére toute particulière de s'infinuer dans les cœurs, lui avoit aquis l'estime & l'amitié de tout le monde:

ant porté l'Empe-Yeur Adolphe.

La Mai- d'autre part, il avoit un grand avantage fur tous les Princes & Seigneurs de la Cour de Charles-Quint, la son Impé-Maison de Nassau ayant la gloire riale, ay- d'avoir donné l'Empereur Adolphe, qui fut tué l'an 1298, à la Bataille prés de Spire, dont ont fit ces deux Vers.

> Anno milleno trecentis bis minus annis In Julio mense Rex Adolphus cadis ense.

Quand le Roi Philippes II. nourri différence en Espagne, vint au Païs-Bas du

#### DE HOLLANDE. 19

temps de l'Empereur son pere, on entre remarqua une fi grande différence Charlesentre le pere & le fils, que les peu-Quint & ples, & sur tout la Noblesse, con-Philippes, cut autant d'aversion & de mépris l'un fore pour l'un, qu'ils avoient d'inclina-aimé, or tion & d'admiration pour l'autre: l'autre car l'Empereur, débonnaire & de facile accés, traitoit familiérement toutes sortes de Nations, & parloit à tout le monde en leur Langue : ce qui le faisoit estimer & révérer universellement; Mais son fils Philippes ne se communiquoit guéres, ne le faisoit voir que rarement, étoit toûjours vêtu à l'Espagnole, parloit fort peu, & ne parloit jamais qu'Espagnol: ce qui lui attira la haine générale des Grands & des Peuples des Païs-Bas, qui haissant & redoutant l'orgueil des Espagnols, Demanqui le gouvernoient, lui demandé- des des rent en pleine Assemblée des Etats des Généraux des Païs-Bas, tenus à au Roi Gand, qu'il plût à Sa Majesté faire Philippes, retirer les Troupes étrangéres des qui lui Provinces; qu'il ne se servit que de frent ju-ceux du Païs pour la garde des Pla-tedes Flaces; & qu'il ne mît point d'Etran- mands.

gers dans le Gouvernement des Païs-Bas. Ces demandes surprirent & fa-chérent fort le Roi, qui crût que le Prince d'Orange en étoit le principal instigateur: néanmoins dissimulant son déplaisir, il donna de bondes espérances. En ces Etats de Gand il établit Marguerite d'Aûtriche sa Sœur naturelle, femme d'Octavio Farnele, Duc de Parme, Gouvernante absolué des Païs-Bas, & sit plusieurs Chevaliers de la Toifon d'Or, puis s'embarqua pour s'en retourner en Espagne.

Ordre donné à la Gosvernante d'établir l'Inquisition & les nouveaux Evêques.

En partant, il laiss ordre à la Gouvernante d'établir l'Inquisition d'Espagne aux Païs-Bas, & pluseurs nouveaux Evêques; ce qui su cau-fe des horribles desordres, que ces nouveautez causérent, tant les peuples avoient d'aversion & d'horreur pour le nom d'Inquisition, & pour ces nouveaux Evêques, qu'ils en croyoient être les suppôts.

Origine du Cardinal de Granvel-

Le Cardinal de Granvelle Antoine Perrenot, premiérement Evéque d'Arras, & lors Archevêque de Malines, avoit tout le fecret du Roi Philippes, & la force du GouverneDE HOLLANDE. 21 ment fous Marguerite Duchesse de Parme. Il étoit fils de Nicolas Perront de Besançon, Secretaire d'Etat de l'Empereur Charles-Quint, qui de simple Bourgeois l'avoit avancé, & enrichi pour le mérite de sa perfonne. Ce Cardinal, sier & hautain de son naturel, traitoit fort impérieusement la Noblesse; Il s'en sit hair si terriblement, qu'ensin le

Comte d'Egmont, le Prince d'Oran-Le Prince ge, & le Comte de Horn ne pou-d'Orange vans plus souffrir l'arrogance de ce Comtes Ministre superbe, écrivirent au Roi d'Egmont Philippes, que s'il ne le retiroit des & de Païs-Bas, il les lui seroit perdre par Hornécri-l'excés de son orgueil, & par ses vireit conconseils violens détestez des peuples, dinal de & de la Noblesse.

Cette hardiesse sut regardée com-te, qui est me un crime en Espagne, où dés-lors rappellé on résolute de perdre ces trois Sei des Paysuneurs, & tous leurs adhérens: mais on sût encore contraint de dissimuler, & de rappeller le Cardinal de Granvelle des Païs-Bas, où étant arrivé de grands troubles, on dépêcha en Espagne le Comte Jean de Bergues Gouverneur de Haynaut & de Cam-



Messieurs bress, & Florent de Montmorenci de Bergues Seigneur de Montigni, Gouverger de Montigni, Chevaliers de la Montigni Tosson d'Or, pour informer le Roi de tout ce qui s'étoit passé, & pour gné pt pt tacher de porter son esprit à la doucisse.

L'autre la vie; ce qui s'ut un avertiffement pour les autres Seigneurs, de

se tenir sur leurs gardes. Le Prince d'Orange, grand Politique, aussi-tôt qu'il sçût que le Roi Philippes, par le conseil de ses Ministres d'Espagne, & par les sollicitations du Cardinal de Granvelle, indigné d'avoir été chassé de Flandres, envoyoit le Duc d'Albe aux Païs-Bas, avec une Armée d'Espagnols & d'Italiens, jugea bien que c'étoit pour se vanger des demandes que lui avoient faites les Etats de Gand, & du rappel forcé du Cardinal, dont on le disoit le principal Auteur : sçachant de plus, qu'on avoit résolu de faire plusieurs changemens dans les Provinces, qui attireroient infailliblement de grands desordres, il pria la Gouvernante de supplier le Roi d'agréer, qu'il se

DE HOLLANDE. démît de ses Gouvernemens de Hollande, de Zelande, d'Utrect, & de Bourgogne, ce qui lui fut refusé; mais il fut exhorté seulement d'éloigner d'auprés de lui le Comte Ludovic son frere, soupçonné de lui donner des conseils préjudiciables au repos des Païs-Bas: ce qu'il ne trou- Le Prince va pas juste, non plus que de faire d'Orange un nouveau serment de fidélité au resuse de Roi, ainsi que le firent plusieurs nouveau Grands, d'autant que par ce serment serment, on s'obligeoit à exterminer les Hé- & fes rétiques, & qu'il eût juré la perte raisons. de sa femme qui étoit Lutherienne; de plus, il alléguoit qu'ayant une fois fait serment au Roi, il étoit inutile de le réstérer, à moins que de douter de sa fidélité: en quoi il fut suivi d'Antoine de Lalain Comte de Hochstrate Gouverneur de Malines, du Comte de Horn, Philippes de Montmorenci Admiral des Païs-Bas, & de Henri de Brederode Baron de Viane, Vicomte d'Utrect, descendu des Comtes souverains de Hollande, & de quelques autres

L'An 1566. au mois d'Avril, la

Seigneurs.

Gouvernante presiant au nom du Roi l'établissement de l'Inquisition,

eens Gentils-hommes pre**lentent** une Requête contre l'Inquisition.

& des nouveaux Evêques, prés de quatre cens Gentils-hommes s'étans assemblez à Bruxelles dans l'Hôtel de Culembourg, firent une Requête qu'ils oférent presenter en Corps à la Gouvernante, l'étant allée trouver dans son Palais, avant à leur tête le Comte Ludovic de Nassau. & le Seigneur de Brederode : le lendemain, arrivérent les Comtes de Bergues, & de Culembourg; Cette Requête tendoit à rejetter l'Inquisition, les nouveaux Evêques, & la publication du Concile de Trente, qu'ils soûtenoient être préjudiciables au bien des Provinces. hardiesse lâcha la bride aux tieux des Païs-Bas, & leur fit commettre tous les sacriléges, & toutes les impiétez, les brisemens d'Images, les démolitions d'Autels & d'Eglises, representées dans l'Histoire, qui furent même détestées des Hérétiques.

Cette fameuse Requête presentée par cette Noblesse marchans deux à deux, modestement vêtue,

& armée de leurs seules épées, fut d'abord méprisée: & le Comte de Barlaimont grand Confident deMadame deParme,parce qu'il y en avoit plusieurs dans la Troupe bien moins riches que lui, dit à la Gouvernante On donna par mépris, qu'il ne falloit pas s'en à cette foucier, & que ce n'étoit qu'une le nom de troupe de gueux. Dés-là, ce nom gueux de gueux demeura à ceux de ce Par-dont elle ti, comme celui de Huguenots aux seglorista, Mais de s'en Religionnaires de France. cette Noblesse confédérée, bien offen/er loin de s'offenser de ce sobriquet . & se l'appliquant, s'habilla toute de Drap gris, portant au Chapeau de petites écuelles de bois, & des bouteilles de Mendians, & beuvoit hautement & publiquement à la fanté

Ces Gentilshommes liguez portoient au col une Médaille d'or, où d'un côté étoit l'effigie du Roi, & de l'autre deux mains jointes tenans une besace, avec ces mots, Fideles au Rei jusqu'à la besace. Même les plus grands Seigneurs, sur les Mandilles de leurs Laquais, firent broder

des gueux, quand ils se traitoient

les uns les autres.

26 MEMOIRES des écuelles, des bouteilles, & des befaces de gueux, se glorifians de ce surnom, & publiant qu'ils étoient résolus de dépenser tout leur bien pour soûtenir une si juste consédé-

ration. Vers la fin de l'an 1566. le Prince Le Prince d'Orange d'Orange assembla à Tenremonde assembla à les Comtes d'Egmont, de Horn,& monde les de Hochstrate, & le Comte Ludovic son frere, pour aviser à leur seu-Comtes d'Egmont, reté, & au bien des Provinces, la de Horn plûpart étoient d'avis d'armer, de O de Hochstra-s'opposer à l'entrée des Espagnols te O le aux Païs-Bas, & au dessein trop vi-Comte fible qu'on avoit de les perdre: ce Ludovic. que le Prince d'Orange prouvoit par des lettres interceptées, qu'écrivoit l'Ambassadeur d'Espagne résidant à Paris: mais le Comte d'Egmont qui étoit Gouverneur de Flandres & d'Arthois, & qui avoit grande autorité sur les gens de guerre, n'y voulut point entendre, & remontra à l'Assemblée qu'il falloit se confier en la clémence & douceur . du Roi; ce qu'ayant répété une autre fois à Villebrok dans une autre Assemblée qui s'y fit , le Prince

d'Orange lui repartit que cette clémence du Roi le perdroit: qu'il seroit le Pont sur lequel les Espagnols entreroient aux Païs-Bas: & y étant entrez, qu'ils romproient ce Pont. Aprés cela, le Prince lui dit que puis qu'il avoit si peu de soin de son salut, qu'il vouloit pourvoir au sien, & se retirer en Allemagne: à quoi le Prophetie Comte repartit; Adieu donc, Prin-du Prince ce sans terre: & le Prince lui repli-touchant qua; Adieu aussi Comte sans tête: le Comte en quoi il ne sur que trop bon Pro-d'Egmont.

phete.

L'An 1568. le 10. de Février, l'Office de l'Inquisition d'Espagne déclara Crimineis de Leze-Majesté tous ceux qui n'avoient pas résisté aux Hérétiques des Païs-Bas: ce qui étoit condamner toute la Noblesse, dont le Conseil d'Espagne se tion d'Espagne de des Grands, des Gouverneurs des clare tous Provinces, & de ceux qui avoient les Nobles presenté la Requête contre l'Inquisition; ce que le Roi consirma par de Lege-Majeste.

En suite, il envoya le Duc d'Al- Le Duc be aux Païs-Bas, avec une Armée d'Albe

envoyé de vieux Soldats Espagnols & Itaaux Pays- liens, pour succéder à Marguerite
Bas avec Duchesse de Parme, au Gouvernemée pour ment des Provinces. Il passa d'Essuccéder à pagne en Italie : où ayant assemble
Marguetie de
Parme, par la Savoye, par le Comté de
Bourgogne, & par la Lorraine, &
traversa tous ces Païs-là fans la
moindre plainte des peuples dans
une si longue marche, tant ce Duc

la Discipline militaire.

Le Prince d'Orange, devant que d'Orange le Duc d'Albe arrivât, se retira en se magne, es fau, publiant que sous le prétexte de en dil les l'Inquission & autres choses extra-lations. Ordinaires contraire que sur militaient.

étoit exact, & sévére observateur de

ordinaires, contraires aux priviléges & aux libertez des Païs-Bas, les Espagnols les vouloient forcer à se révolter, pour avoir lieu de les assurjettir, & droit spécieux de vivre en ces Provinces comme en des Païs de Conquête, & de les gouverner despotiquement, ainsi que des Nations rebelles & vaincuës, de la maniére qu'ils gouvernoient les Indes, Naples, Sicile, Sardaigne, & Milan.

DE HOLLANDE. 29
De fait, le procédé èruel du Duc
d'Albe persuada ce que disoit le
Prince, non seulement aux peuples
des Païs-Bas, mais à tous les Princes voisins, qui n'approuvoient pas
un traitement si injuste & si rigoureux, & particuliérement l'Empereur Maximilien, Prince d'un na-

turel trés-débonnaire.

D'abord le Duc établit un Conseil souverain de douze Juges, dont il se fit le Chef, excepté les sieurs de Barlaimont & de Noircarme, Gentils-hommes qualifiez, qui en étoient : le reste étoit composé de gens de Robe de petite naissance, & de peu de mérite. Le principal étoit un Espagnol nommé Jean Var- Jean Vargas, si connu par sa cruauté, que gas Espales Espagnols disoient ordinaire-cruel, est ment, que pour couper le mal gan- un des grené des Païs-Bas, on avoit besoin princid'un coûteau aussi tranchant que ce-paux de ce lui de Vargas. Il y avoit aussi un Flamand nommé Hessels de ce Confeil nouveau, qui dormoit toûjours jugeant les Criminels: & quand on l'éveilloit pour dire son avis, il disoit tout endormi, en se frotant les yeux,

B 3

ad patibulum, ad patiblum, c'est à dire, au gibet, au gibet: comme Guillaume Guérin Avocat Général du Parlement de Provence, qui disoit, quand on lui amenoit quelqu'un de Mérindol, soupçonné d'hérésie, Tolle, (rucifige, à l'imitation des Juiss; Lequel Hessels, dans la révolution des temps, sut pendu à un Arbre sans aucune forme de procés, par Imbise, & Rihove, lors Gouverneurs du Peuple de Gand, qu'il avoit souvent menaccz par sa barbe grise, de faire pendre.

Les Sentences n'étoient souvent données que par deux ou trois Juges de ce Conseil, comme le jugement contre le Bourguemaistre Strale d'Anvers ne sut signé que par Vargas, & par deux autres Espagnols.

Ce Conseil fut nommé par le Duc Conseil Touverain d'Albe le Conseil des Troubles : & ∉tabli par par ses Ennemis le Conseil de Sang. le. Duc, Par ce Conseil Souverain en prequ'il nommier & dernier Ressort, le Duc me le Con-Teil des d'Albe ôta tout le pouvoir aux auzroubles: tres Conseils du Païs-Bas, dont les C les Sujets furent privez de toutes appelqueux le Conseil de lations , fans excepter personne, [ang.

DE HOLLANDE. 31 non pas même les Chevaliers de la Toison d'Or, qui par les Statuts de l'Ordre, ne pouvoient être jugez que par leurs Confréres, en presence du Roi: ce qui étoit contre tous les Priviléges: avec désenses aux Juges du Païs de prendre connoifance des derniers troubles; même tous les Conseils des Provinces devoient répondre devant ce Tribunal. Un Bourgeois riche condamné, ayant les mains liées derriére le dos, étoit attaché à la queuë d'un cheval,

& traîné impitoyablement au lieu

destiné pour son Supplice.

Le premier & le second jour de Le Due Juin de l'an 1568. il se sit une horride d'Albe ble Execution à Bruxelles de dixpiter dixhuit Seigneurs & Gentils-hommes, bui scientr'autres des deux Barons de Bat-gueurs & tembourg freres, de Jean de Montigni Seigneur de Villiers, & du Sciencur d'Hui Bâtard des Comtes de Namur, qui surent executez pendant une horrible chamade de Tambours, afin qu'on ne les entendit point parler en mourant, & que le peuple ne sût point émû à compassion les entendans se plain-

B 4

22 MEMOIRES dre des injustices qu'on exerçoit contr'eux.

rent décapitez o de

Horn.

En 9uin Le 5. de Juin suivant, furent 1568. su-aussi publiquement executez à Bruxelles, les Comtes d'Egmont publique- & de Horn, la grande Place ayant été remplie pour le foûtien de Bruxelles, cette Execution, de plusieurs Réd'Egnont gimens d'Espagnols naturels. peut dire que leur mort a causé la perte des Païs-Bas à l'Espagne, tant ces Seigneurs étoient aimez & estimez. Car le premier avoit gagné les Batailles de S. Quentin, & de Gravelines. Aussi le Ministre de France résidant à Bruxelles, qui en vit l'Execution, manda à la Cour, qu'il avoit vû tomber cette tête , qui avoit fait deux fois trembler le Royaume.

De tous les grands Seigneurs de dinal de Granvelle Flandres, le Cardinal de Granvelle n'avoit jamais craint que le Prince nommoit d'Orange : tous les autres n'étans le Prince d'Orange point capables de former & de foûtenir un Parti; Aussi ce Cardinal étant à Rome, où la nouvelle vint grout que en gros , que le Duc d'Albe avoit arreté les principaux des Païs-Bas

demanda si le Taciturne étoit pris (nom qu'il avoit donné au Prince d'Orange) mais quand on lui eût dit que non, il dit que le Duc n'avoit

rien pris.

Le Prince Guillaume qui s'étoit Le Prince mis en seureté, sut sommé de comparoître devant ce Conseil Souve-comparoltrain, qui le condamna pour n'avoir tredavant pas obéi: ce qu'il resus de faire, & ce Conseil en appella aux Etats de Brabant ses le récuse Juges naturels, & au Roi même, vaisons vû qu'étant Chevalier de la Toison d'Or, il ne pouvoir être jugé par des Juges subdéléguez, suspenses les Chevaliers, & ses confréres les Chevaliers.

Ce qu'il representa amplement Le Comie par des écrits publics, à l'Empereur de Buren, Maximilien, & à tous les Princes fils du d'Allemagne, qui approuvérent se peté au raisons, & desapprouvérent la vio-Collége de lence du Conseil d'Espagne, qui Louvain s'étendit jusqu'à faire prendre son ment s'étendit jusqu'à faire prendre son Fils ainé Philippes GuillaumeCom-enEspagne te de Buren, qui sût arrêté dans le à 13. ans. Collége de Louvain, à l'âge de treize ans, contre les priviléges de l'Uni-

MEMOIRES versité, & du Païs de Brabant; & en suite mené prisonnier

Espagne.

Ces traitemens rigoureux, firent résoudre le Prince à passer le Rubi-Le Prince con, c'est à dire, à tout risquer, comd'Orange me fit Cesar; & de tâcher de tirer arme. raison de ces injustices par la voye des armes. Ainsi ayant levé une Armée en Allemagne, il la fit entrer en Frise, sous le commandement de son Frere le Comte Ludovic de Nassau, qui d'abord eut un commencement fort heureux, ayant défait entiérement Jean de Ligni, Comte d'Aremberg Gouverneur de la Province, Capitaine renommé, qui l'année précédente avoit mené en France au Roi Charles neuviéme. un fecours confidérable contre les Huguenots, qui avoient eu la hardiesse de l'assiéger dans Paris, aprés avoir failli de le surprendre à Meaux.

Le Comte Ce Comte d'Aremberg mourut fur Ludovic de la place : mais on assure qu'il vengea me le Com- fa mort par celle du Comte Adolphe se d'est- de Nassau, frere de Guillaume Prince d'Orange, & du Comte Ludovic , quise vit maître du Champ de

bataille, du bagage & de l'artillerie neur de de l'Armée d'Espagne. Frise.

Mais ce Comte Ludovic ne jouit Un peu pas long-temps du plassir de sa Vi- aprés ce ctoire: car le Duc d'Albe lui étant Ludovie aussi-tôt tombé sur les bras, dans le est aussi même pais de Frise, avec des Trou-battu par pes aguerries, pendant que ses Alle- le Duc. mans le pressent tumultuairement d'Albe. de leur payer ce qui leur étoit dû de montres, au lieu de songer à se défendre d'un si redoutable ennemi, ils sont totalement défaits, & la plûpart noyez dans la riviére d'Ems qu'ils avoient à dos. Le Amalis Comte Ludovic ayant eu grand peine à sauver sa vie, qu'il eût assurément perduë, s'il n'eût rencontré un petit Batteau, à l'aide duquel il traversa cette Riviére fort large à fon emboucheure dans l'Ocean, laiffant tout fon bagage & toute fon artillerie au pouvoir des Espagnols.

Le Prince d'Orange, d'un cou-le Prince rage ferme & constant dans l'adver. d'Orange stête, sans s'étonner de cette disgrace strute léve une autre Armée de vingt-sur pied, quatre mille Allemans, tant Cava-entre dans lerie, qu'Infanterie, à laquelle se le Bra-

B 6

bant, o joignit un corps de quatre mille publie for François, commandez par François Manifeste de Hangest Seigneur de Genlis. Mais l'an 1569. devant que d'entrer au Païs-Bas il publie un Manifeste, par lequel il expose les raisons qu'il a de prendre les armes, réfute les crimes qu'on lui impose, & récuse le Conseil sanguinaire, particuliérement le Duc d'Albe, qui prétendoit être son Juge. Il avoue avoir quitté l'Eglise Romaine pour suivre une Religion, qu'il disoit plus conforme à l'Ecriture sainte. Il déclare ne se porter à la Guerre que par nécessité pour le salut de son Pais, & pour le delivrer de l'esclavage qu'on lui prépare; y étant obligé comme un des Grands des Païs-Bas. Qu'il espére que le Roi Philippes, dont les bonnes inclinations sont obsédées par le mauvais conseil des Espagnols, considérera mieux un jour la sidélité des Provinces, & le serment qu'il a fait publiquement d'en conserver les Priviléges, soûtenant que les Loix du Duché de Brabant dispenfent les Sujets, de rendre à l'erreur

du Prince l'obéissance qu'ils ne doi-

vent qu'à ses ordres légitimes, qui doivent être consormes aux Coûtumes du Païs. Il ajoûtoit, que les Brabançons n'ont jamais admis aucun Prince dans la possession du Gouvernement sans avoir arrêté avec lui, que lors qu'il violera les Loix du Duché, les Sujets demeureront libres du lien d'obéssiance qu'ils lui

avoient jurée, jusques à ce que les

injures ayent été réparées. Le Prince Aprés cela, le Prince ayant passé d'Orange le Rhin, passa aussi heureusement passe d'Meuse d'Meuse d'Meuse d'Meuse d' la Meuse, entre Mastric & Rure-gue à la monde, bien que le Duc d'Albe fût veut du de l'autre côté de la rivière pour l'y Duc en empêcher le passage, car il fit pasfer son Infanterie à gué, la Cavalerie qui étoit au dessus soûtenant la force de l'eau, comme l'avoit pratiqué Cesar pour passer la rivière de Sicoria Segre proche de Lerida en Catalo-Ilerda. gne. Ce passage ne pût d'abord être crû par le Duc d'Albe, qui demanda au Comte de Barlaimont qui lui en portoit la premiére nouvelle, s'il croyoit que l'Armée du Prince d'Orange fût composée d'oiseaux.

Voila donc le Prince d'Orange

en Brabant : mais le Duc qui ne vouloit pas risquer les Païs-Bas au hasard d'une Bataille, contre un Ennemi frais, & plus fort que lui, ayant bien muni toutes les Places, & se tenant couvert de Riviéres, & dans des postes avantageux, moqua du Prince qui lui presentoit tous les jours la Bataille. Car aprés que le Prince d'Orange eut fait vingt-neuf divers campemens, fans pouvoir l'attirer au Combat, n'étant reçû en aucune Ville, contre son espérance, pressé par la faim dans un si petit pais, incapable de nourrir plus long-temps une si grosse Armée que la sienne, & par la mutinerie de ses Troupes , qui à toute heure demandoient le payement de leurs montres; En l'une desquelles il y eut des Officiers tuez en sa presence, & l'eût été lui-même, si une bale de pistolet n'eût heureusement rencontré le pommeau de son épée.

Il se vit forcé de licencier son Ard'Orange mée, qui ne voulut pas le suivre en fe retire du Pais- France, pour secourir les Hugue-Bas man- nots, la plûpart des Chefs lui ayans dit qu'ils n'avoient promis que de

Jubfiftance

fervir contre les Espagnols & non contre les François. Il la paya en partie du peu d'Argent comptant qu'il avoit, de sa vaisselle d'argent, & de ce qu'il pût tirer de la vente de son Artillerie, & de son Bagage: engageant aux principaux Chefs sa Principauté d'Orange, & ses autres Seigneuries pour l'affurance de ce qu'il leur devoit.

Ici on ne peut assez admirer la Fermeté. prudence extraordinaire, & la fer-admirameté admirable du Duc d'Albe, qui ble du Duc trouva un rare moyen de vaincre son Ennemi en ne le combattant

point, au lieu que les autres Victoires ne s'aquiérent ordinairement que par des Combats sanglans & hasardeux.

Car il dit en jurant, à ceux qui le pressoient d'aller à l'Ennemi de la part de son fils aîné Frederic de Tolede, & de Chiappin Vitelli, Marquis deCetone Maréchal de Camp de son Armée, que c'étoit une chose étrange qu'on ne vouloit pas lui laisser conduire cette Guerre à sa fantaisie: & que quiconque lui parleroix encore de combattre ne s'en retourneroit pas vivant d'auprés de lui.

Description du Marquis Vitelli.

Ce Marquis Vitelli étoit un brave Capitaine, qui avoit si bien servi Cosme grand Duc de Toscane dans ses guerres, que le Roi Philippes le demanda pour conduire son Armée, fous le Duc d'Albe. Il rendit de grands services en Flandre, & mourut du temps du Commandeur de Requesens, juccesseur du Duc d'Albe au Gouvernement des Païs-Bas. C'étoit un homme si prodigieusement gros & gras, qu'il falloit qu'il se fit bander le ventre pour pouvoir marcher; & comme il étoit grand mangeur, & tenu pour Athéiste, les Gueux aprés sa mort, lui firent cet Epitaphe.

O Deus omnipotens crassi miseres re Vitelli,

Quem mors preveniens non finit esse bovem,

Corpus in Italia est, tenet intestina Brabantus

Ast animam nemo, cur! quia

Le licenciement de l'Armée du Prince d'Orange se sit au voisinage de Strasbourg, où il étoit venu des

DE HOLLANDE. 41 Païs-Bas par les frontiéres de Picardie, & de Champagne, & par la Lorraine.

Entre le Quesnoi & Cambrai, le Désaite Prince défit entiérement dix-huit de quel-Compagnies de gens de pied, & trois ques trou-cens chevaux, & fit presque tous les gnoles par Chefs prisonniers; Dom Rufille le Prince Henriques, fils du Duc d'Albe, d'Orange étant demeuré mort sur la place, des Paisainsi que plusieurs autres ; ce qui Bas. consola un peu le Prince de l'échec qu'il avoit reçû en Brabant, où le Comte de Hochstrate reçût une blefsûre dont il mourut peu aprés, fort regretté du Prince d'Orange, pour sa valeur & pour sa constance inviolable à suivre son parti. Dans ce même Combat, fût pris prisonnier Philippes de Morbais Seigneur de Louverval, qui fût en suite décapité à Bruxelles.

Le Prince de toute cette grande Le Prince Armée se réserva seulement douze le joint au cens chevaux; & avec ses deux Fre- ComtePares les Comtes Ludovic & Henri, latin qui fe joignit au Prince Palatin Wolfang alloit au Duc des deux Ponts, qu'il trouva des Huprêts d'entrer en France avec une guenots

de Fran

Armée, au secours des Huguenots. Ainfi le Prince d'Orange se trouva à la prise de la Charité, qui sut trésheureuse pour ce parti-là: car si les Allemans ne se sussent saisse d'un pasfage sur la rivière de Loire, ils n'eus-

Se trouve sent jamais pû joindre l'Admiral. En à la prise suite, le même Prince se rencontra de la Chacia combat de la Rochelabeille: Combat de & d'Avila remarque qu'en cette ocla Reche-casion le Prince d'Orange commanlabeille doit le corps de bataille de l'Armée avec le Comte du la dovic son Roche-Foucaut, & que le Comte de la dovic son Roche-Foucaut, & que le Comte Ludovic de Nassau son Frere se

Noche-Policaut, & que le Cointe Ludovic de Naslau son Frere se signala fort à l'Avant-garde, contre Philippes Strozzi Colonel de l'Infanterie Françoise, qui demeura prisonnier des Huguenots pour s'être trop avancé. Le même Auteur assure aussi que ce fût en ce lieu de la Rochelabeille, où le Roi de Navarre, depuis Henrile Grand, commença de donner des marques de ce courage, qu'il sit paroître depuis en

Le Prince tant d'occasions périlleuses. Après, d'Orange le Prince d'Orange sut au Siège de est au Siè-Poitiers, qui sut malheureux & susiers, puis neste aux Huguenots: car après y DE HOLLANDE. 43 avoir ruiné leur Armée, il falut le se retire lever pour secourir Châtelleraut. déguisé en Ensin, du campement de Foye la disma-Vineuse prés de Richelieu, il pargue. tit déguisé en Païsant, lui quatrième; & aprés avoir traversé la Touraine & cle Berri, il gagna à grande peine la Charité, & puis Montbelliard avec trés-grand péril, d'où il se retira dans le Comté de Nasiau, pour y préparer un nouvel Armement. Son Frere le Comte Ludovic se Le Comte trouva peu aprés à la désaite de Ludovic Montcontour, d'où il se sauva en se treuve à Montcontour, d'où il se sauva en se treuve à Montcontour, d'où il se sauva en se treuve à la désaite de Ludovic no avec une partie de la Cavalerie contour. huguenote.

Ce fut cette année-là que l'Ad-L'Admimiral confeilla au Prince d'Orange ral consideration de donner des Commissions par Mer seilla au à quantité de Personnes de Qualité 3 d'Orange sugitifs des Païs-Bas, pour la persée d'armer cution du Duc d'Albe, qui aprés sur la avoir fait mourir une infinité de personnes par les mains du bourreau, voulut faire payer à tout le monde le dixième denier de la vente des biens meubles, le vingtième des immeubles, & le centième denier de

L'Imposi- ce que chacun possédoit ? cet Admiral affurant le Prince que s'il poution du 10. denier voit mettre le pied en Hollande ou ruine les en Zelande, Païs forts de situation, affaires il seroit difficile de l'en tirer, étant du Duc d'Albe. aimé des Peuples qui ne lui man-

queroient pas au besoin.

Le principal d'entre ces fugitifs étoit Guillaume , de la Maison des Comtes de la Marc Seigneur de Lumai; Lui & ses Associez furent appellez les gueux Marins , pour les distinguer des autres gueux de Terre. Ce conseil de l'Admiral fût trésfalutaire au Prince d'Orange, & fût une espéce de Prophetie de son établissement dans ces Provinces-là; car par ce moyen il s'empara de toute la Hollande, & de la Zelande, & fûr auffi heureux & victorieux fur la Mer, qu'ils avoit été malheureux fur la terre: car on a remarqué qu'en dix ans de guerre continuelle, les Espagnols furent toûjours battus par les Hollandois sur la Mer.

Traité fait en France avec le. Prince

L'An 1570. la Paix étant faite avec les Huguenots, la Cour de France, pour les endormir,& mieux attrapper, fit semblant de les vouloir

DE HOLLANDE. employer contre les Païs-Bas, fous d'Oranla conduite du Duc d'Alençon, de se, par le l'Admiral de Colligni, & du Com-fonfrerele te Ludovic de Nassau. Elle seignit Comte être mécontente du Roi Philippes Ludovic. fecond, qu'on assuroit avoir empoifonné Madame Isabelle de France sa femme, dont on publioit qu'on vouloit venger la mort, ainsi que celle de plusieurs François massacrez par les Espagnols en la Floride. On promit au Prince d'Orange par le moyen de son frere le Comte Ludovic, qu'on accabloit d'honneur & de caresses en France, un secours considérable d'hommes & d'argent; Qu'on lui laisseroit la Hollande, la Zelande, Utrect, & la Frise en Souveraineté, & qu'on joindroit au Royaume les autres Provinces des Païs-Bas.

Le Prince d'Orange, sur ces belles apparences & espérances qui se trouvérent fausses, refusa un Traité fort avantageux & fort seur, que l'Empereur lui offroit de la part du Roi d'Espagne, & sit attaquer les Païs de Gueldres & d'Overissel par son Beaustere Guillaume Comte de

Bergues, qui s'empara de Zutphen, & de plusieurs autres Places. Le Comte Ludovic devoit faire un effort confidérable du côté du Haynaut, où il surprit la Ville de Mons Capitale de la Province : ce qui empêcha le Duc d'Albe de reprendre les Villes de Hollande, & de Zelande, nouvellement déclarées contre lui, comme il le pouvoit facilement : étant lors dénuez de forces & de moyens pour se défendre; Car rien ne fâcha tant le Duc d'Albe, que cette prise de Mons, qu'il résolut de reprendre à quelque prix que ce fût, abandonnant le reste: ce qui donna lieu à ces Villes soulevées de respirer. & de se fortifier à loisir d'hommes & de munitions.

Ce Siége de Mons fut fort difficile, & fort long, par la grande réifitance que fit le Comte Ludovic affité de Monsieur de la Nouë Bras de Fer, & de beaucoup de Noblesse Françoise: & il y fut tiré par les Espagnols plus de vingt mille coups de Canon.

Cependant le Prince d'Orange qui s'étoit retiré en Allemagne, y

DE HOLLANDE. 47 levoit une plus puissante Armée que la première, pour entrer dans le Brabant, où les cruautez & les exactions du Duc d'Albe lui faisoient espérer plus de succés qu'à son premier voyage. Le payement de cette Armée étoit principalement fondé sur les promesses de la Cour de France; Ainsi le Prince s'imaginoit avec raison que les forces d'Espagne ne seroient pas capables de défendre les Païs-Bas attaquez par tant d'endroits du côté de la Terre, cependant que du côtê de la Merils étoient tourmentez par le Comte de la Mark, Sonoi, Treflon, les freres Boisots, & par Bertel Entens ses Lieutenans en Hollande & en Zelande, où ils avoient eu de grands fuccés, comme nous le dirons aussi-

Les Païs-Bas ne furent jamais en fi grand péril d'être perdus pour l'Espagne, que dans cette conjonêture; les espérances du Prince n'étoient pas vaines: & il y avoit toute apparence que les Espagnols en seroient chasses pour toûjours, fi la France ne lui cût pas manqué.

tôt.

avec une grande Armée.

Le Prince Ainfi ce grand Homme, qui avoit d'Orange tant de cordes en son Arc, partit d'Allemagne avec une grande Puisfance, pour rentrer dans les Païs-Bas, où il trouva les Peuples desespérez par la tyrannie du Duc d'Albe disposez à le recevoir. D'abord il fut reçû dans Ruremonde, où il fit passer son Armée sur le Pont : & entra dans le Brabant. Louvain lui donna une somme d'argent, & Malines lui ouvrit ses portes : ce qui coûta en suite bien cher à cette pauvre Ville. Le Duc d'Albe étoit absent, occupé au Siége de Mons qu'il vouloit reprendre : & le Prince avoit dessein de lui en faire lever le Siége, tant pour sauver une Place si importante, que pour delivrer son frereLudovic du péril où il étoit. Mais Monsieur de Genlis qui marchoit du côté de France au secours de la Place avec six ou sept mille hommes,tant Cavalerie qu'Infanterie, ayant été pris & défait par Frederic de Tolede qui étoit allé au devant de lui, ayant été averti en secret de sa marche, & de l'état de ses Troupes par la Cour de France. Prince

Prince ayant tenté inutilement la Ne pent levée du Siège de Mons, parce que saire les le Duc d'Albe s'étoit trop puissame ver le siè ment retranché, pour pouvoir être se de mont retranché, pour pouvoir être se Mons au forcé dans ses Lignes. D'autre côté, Duc le Prince ayant appris en même d'Albe temps par de fréquentes décharges apprend le d'Artillerie, & d'autres signes de de la S. réjouissance dans le Camp du Duc Bartheled'Albe, le Massacre de la S. Barthe-mi: ceque lemi, où l'Admiral de Châtillon & tourner fes principaux Amis avoient été vers le tuez, voyant d'ailleurs qu'il n'y avoit Rhis. plus rien à espérer du côté de France qui l'avoit abusé : & qu'au contraire , il devoit tout craindre d'un si puissant Royaume, qui s'étoit déclaré ennemi de sa Religion, & de son Parti. Il conseilla à son frere le Comte Ludovic de faire une compolition honorable qui lui fut accor-· dée, & lui se retira vers le Rhin à petites journées. Dans cette retraite il se vit prêt à périr, tant par les siens que par les ennemis: car les Chefs Allemans parlérent de l'arrêter pour assurer le payement de leurs montres, ayant promis de les payer a-tôt qu'ils seroient dans le Hay-

#### TO MEMOIRES

naut, où il espéroit toucher de l'argent de France. Mais ce Prince éloquent & persuassif leur ayant fait voir qu'il n'y avoit point de sa faute, ils s'appaisérent, & se contentérent de promesses, & du peu d'argent

comptant qu'il avoit.

D'autre côté, il courut risque de la vie prés de Malines. Huit cens Chevaux Espagnols, qui avoient des gens d'élite en croupe, étant entrez la nuit dans son Camp, & pénétré jusqu'à sa Tente, l'auroient tué endormi sans une petite chienne qui couchoit dans fon lit: laquelle au bruit de l'allarme, le réveilla, lui grâtant le visage de ses pattes tant il dormoit profondement. Les Attaquans ayant enfin été la plûpart défaits, il marcha droit vers le Rhin, où il congédia son Armée à Orfoi, & se retira par l'Overissel à Utrect, & de là en Hollande & en Zelande, qui s'étoient déclarées pour lui, à l'exception d'Amster. danr, & de Middelbourg, de la maniére qui s'ensuit.

Comme le Prince d'Orange étoit errant de Province en Province, &

fugitif en France & en Allemagne, Guillaume de la Mark Seigneur de Lumai, Sonoi, Trelon, les Boisfots, Entens, & autres qui agiffoient sous les ordres du Prince. aprés avoir long-temps & heureusement piraté : enfin, à la follicitation du Duc d'Albe , n'ayant plus de retraite dans les Ports d'Angleterre, que la Reine Elifabeth leur refusa, de peur de s'attirer les Espagnols sur les bras: & le Comte de la Mark, & les autres ci-dessus nommez cherchans à se saisir de quelque Port en Nort-Hollande, ou en Frise, le vent contraire les obligea avec trente Vaisseaux tant grands que petits qu'ils avoient, de se mettre à l'abri de l'Isle de Vorn en Hollande, où est la Ville de la Brille, qu'ils surprirent, l'ayant trouvée heureufement sans Garnison, qu'on avoit envoyée pour punir Utrect qui refusoit de payer le dixiéme denier.

Ce Comte de la Mark, étoit un homme cruel & téméraire. Il avoit juré de ne se faire jamais les cheveux ni la barbe, qu'il n'eût vengé la mort du Comte d'Egmont & de

Horn. Quand il cut surpris la Brille, qui veut dire Lunettes en Flamand, il se sit peindre dans un grand Tableau, & le Duc d'Albe aussi, auquel il mettoit des lunettes sur le nez par derrière pour se moquer de lui, étant un terme de mépris en Hollande, pour dire qu'on manque de lumière.

Il fit aussi mettre dans ses Drapeaux dix pièces de monnoye, en haine de l'Impôt du dixième de nier, que le Duc d'Albe vouloit éta-

blir afin de le rendre odieux.

Le Comte de Bossut, lors Gouverneur de Hollande pour les Espagnols, voulut chasser ces gueux Marins de la Brille, mais inutilement. A l'exemple de la Brille, plusieurs Villes de Hollande: scavoir, Horn, Alkmar, Edam; Gorden, Oudewater, Leyden, Gorcum, Harlem, & toutes celles de Zelande, excepté Middelbourg, abandonnérent le Duc d'Albe, & se déclarérent pour le Prince d'Orange. Flessingue, Ville & Port considérable de Zelande, suivit une des premières l'exemple de la Brille,

par le moyen du Curé, qui le jour Fiessingue de Pâques, en célébrant la Messe, se déclare exhorta le peuple à se mettre en li-pour le berté. Ce vent de fédition ayant d'Oranémû tout le monde, on prit aussi-ge, chaftot les armes, & l'on fit fortir la gar-fe la Garnison Espagnole hors de la Place: pagnole, néanmoins on arrêta Alvarés Pa-pend Pacheco Espagnol, parent du Duc checo par d'Albe, qui veilloit aux travaux pur du d'une Citadelle qu'on faisoit bâtir d'Abe. & il fut aussi-tôt pendu par l'ordre de Trelon, qui voulut venger par cette mort celle de son Frere, que le Duc d'Albe avoit fait décapiter à Bruxelles quatre ans auparavant. Ce Pacheco eût beau representer qu'il étoit Gentilhomme , & prier qu'on lui tranchat la tête, tout cela fut inutile, & fut étranglé publiquement à un gibet.

Mais au sujet de ce Pacheco, je ne puis assez admirer la diversité d'opinions que j'ai remarquées dans les Historiens les plus renommez qui ont écrit des affaires des Païs-Bas. Car Grotius dit qu'il étoit Sa-voyard, bien que Bentivoglio, Strada, Meursius, & Emanuel de

Metteren conviennent qu'il étoit Espagnol. Le Cardinal Bentivoglio dit qu'il cût la tête trenchée, & les autres écrivent qu'il fut pendu; D'un autre côté Meursius nomme ce supplicié, parent du Duc d'Albe, Paciotti, bien que tous les autres l'appellent Pacheco, confondant ce Pacheco avecFrançois Pacioti d'Urbin Comte de Montefabro, si excellent dans les fortifications & dans les machines de Guerre ; qu'ayant fait bâtir la Citadelle d'Anvers, son nom fut donné à l'un des cinq Bastions de la Forteresse par ordre du Duc d'Albe, afin que le nom de ce grand Homme se conservat perpétuelle. ment ; Les quatre autres Bastions furent nommez le Duc, Ferdinand, Tolede, & Albe, des divers noms de ce Duc, sans en nommer aucun du nom du Roi Philippes son Maître. Enfin pour revenir à ce Pacheco, Emanuel de Metteren, quoi qu'Historien fort exact, le nomme . Pierre Pacheco, bien que Famiano Strada, mieux instruit, l'appelle Alvarés. Ce qui fait voir que les plus grands Hommes font sujets à se tromper.

Ces gueux Marins pour repoulfer par la cruauté, celle que le Duc d'Albe exerçoit contr'eux, pendoient fans exception tous ceux qu'ils prenoient. Quant aux Espagnols qu'ils faisoient prisonniers, ils les lioient deux à deux, dos contre dos, & les jettoient dans la Mer-

D'abord que le Prince d'Orange Le Prince fut arrivé en Hollande, & en Ze-met de se lande, il établit pour son Lieute. Créatures nant dans la Northollande (nommée principa-autrement Westfrise) le sieur Dice-les Charderic, ou Theodoric de Sonoi, Gen-gestilhomme Frison, sit Charles Boisson Gouverneur de Flessingue, & son frere Louïs Boissot Admiral; c'étoit deux Gentilshommes de Bruxelles, condamnez par le Duc d'Albe, qui suivoient la fortune du Prince d'Orange.

En ce temps-là, les Etats de Les Etats Hollande & de Zelande, s'assemblés de Hollanerent à Dordreck, où ils reconnurent de & de de le Prince d'Orange pour leur Gou-font le verneur, quoi qu'il sut absent, s'oblis Prince geant par serment de ne l'abandon-Gouverner jamais; & le Prince s'obligeant pais, o'n pareillement par Philippes de Mar-le Comte

de la Marck fon Lieusenant.

nixSeigneur de fainte Aldegonde son Procureur, de se tenir inviolablement attaché à leurs intérêts. On remarqua qu'en cette Assemblée ledit fainte Aldegonde donna la main à tous les Députez des Etats, & eux à lui, en signe de consiance & de sidélité mutuelle.

Guillaume Comte de la Mark qui se trouva present, sut déclaré Lieutenant du Prince d'Orange: mais s'étant soûlevé quelque temps aprés avec Bertel Entens son consident, aussi téméraire quelui, contre le Prince, ils surent arrêtez: & on auroit fait le Procés au Comte, fans la considération de ses Alliances & de ses services, ayant exercé sur de bons Ecclésiastiques des cruautez qui méritoient punition. Etant sorti de prison il services, avec de ses chiens, devenu enragé.

Te Prince Ce Prince faisoit toutes choses au donne le nom des Etats, bien qu'il eût seul fustions les peuples avoient de confiance en Etats 2 il.

Les peuples avoient de confiance en Etats 2 il.

Long et l'accomme il n'y avoit anciendement que six Villes en Hollande

DE HOLLANDE. qui eussent droit de suffrage dans les les , bien Erats; sçavoir, Dordrect, Harlem, qu'il n'y Leyden, Delft, Amsterdam, & eneut que Goude, il en ajoûta douze aux six ravant de autres ; fçavoir , Roterdam , Gor- forte qu'il eum , Schiedam , Schonove , la genapre Brille, Alkmar, Horn, Enkufen, dix-huiti Edam, Munikedam, Medemblic, & Purmerend, afin que lui étans redevables de cet honneur, elles lui fussent plus affectionnées dans l'Asfemblée des Etars, & qu'elles soulageassent micux les miséres publiques, aprés les avoir connues. H disposoit seul des Charges & des Dignitez à savolonté, refusoit le nom

avoir l'effet.

En ce temps-là, il fit bannir des Il bannir des Eglifes les Cérémonies Romaines, lors les afin que la diversité de Religion rendire Romaines Peuples irréconciliables avec maines les Espagnols, ennemis jurez des

opinions nouvelles:

L'an 1572, le Duc d'Albe, aprésavoir repris Mons, se trouvant fort incommodé, envoya son fils Dom-Frederic de Tolode, pour reprenare les Villes de Gueldres & de Hol-

de Souverain, & se contentoir d'en

lande, qui s'étoient soûlevées contre lui. Ce Dom Frederic, d'abord,

deric de Zutphen O Nar-

den.

voulut faire un exemple de Malines, Dom Fre- qui avoit ouvert ses portes au Prince d'Orange : car il ne se contenta pas de faccager plusieurs jours cette grande Ville, mais il permit à ses Soldats d'y exercer des cruautez, & d'y commettre toutes sortes de violences , jusqu'à violer les Femmes, sans excepter les Religieuses. En suite il marcha contre le Marquis de Bergues : & l'ayant mis en fuite, il s'empara de tout ce qu'il avoit occupé, entr'autres de la Ville de Zutphen , qu'il fit piller inhumainement par son Armée. Enfin il reprit Narden, qu'il détruisit totalement, faisant périr ensemble les innocens & les coupables, fans distinction d'âge ni de sexe, & contre la parole que Julien Romero Colonel Espagnol avoit donné aux Bourgeois, qu'ils auroient la vie fauve, brûlant les maisons, rasant les murailles, laissant les corps morts dans les rues trois semaines entiéres sans les enterrer; Excés qui passa dans l'esprit des plus cruels, plûtôt pour un cri-

me effroyable, que pour une juste punition de leur révolte, & qui fit résoudre ceux de Harlem à se défendre jusqu'à la derniére extrêmité, ayant affaire à un Vainqueur im-

pitoyable.

Les Historiens Hollandois re- L'Imprimarquent que c'est dans cette Ville merie a en de Harlem, que l'Art d'Imprime-mencerie a eu son commencement l'an ment à 1440. par Laurens le Costre, & Harlen Thomas Pietersen son gendre: mais leur Facteur Jean Faustu les trahiffant, emporta les Caractéres à Amsterdam, puis à Cologne, & de là à Mayence, où il s'arrêta: & où Jean Guttemberg Gentilhomme Allemand, qu'on fait communément l'Auteur de l'Imprimerie , l'au-gmenta , & l'enrichit de beaucoup.

Wibald Riperda Gentilhomme Siège de Frison commandoit dans la Ville de Harlem, Harlem : & Dom Frederic disoit long, & qu'il ne vouloit point d'autres clefs fanglant, pour y entrer, que son Canon. Cependant ce Siége fut fort difficile, fort sanglant,& fort long, ayant duré depuis le mois de Décembre 1572. jusques en Juillet 1573. Les Espa-

gnols y perdirent plus de quatre mille hommes, entr'autres le Sieur Cressonnier, grand Maître de l'Artillerie, & Barthelemi Campi de Pe-

saro excellent Ingénieur.

Ceux de Harlem souffrirent une faim extrême, jufques-là qu'une petite Fille de trois ans , enterrée il y avoit quelques jours, fut déterrée par son Pere & par sa Mere, pour soûtenir leur malheureuse vie. Pendant ce Siége, Dom Frederic, ennuyé.de La longueur, & descspérant du succés, parloit de s'en retourner en Brabant : mais le Duc d'Albe for Pere, blâmant son impatience, lui manda que s'il avoit réfolu de lever le Siége, qu'il iroit, tout malade qu'il étoit , pour le continuer : &c que si l'excés de sa maladie l'en empêchoit, il feroit venir d'Espagne sa Mere, pour tenir la place de son Fils; reproche qui fit réfoudre Dom Predericà demeurer.

Dans la chaleur de ce Siége, les: Espagnols ayant jetté dans la Villebatête d'un homme, avec cette lin-Eription, La tête de Philippes Kosigs, 2°est à dire, le Roi venant pour DE HOLLANDE. 61

delivrer Harlem avec un seconrs de deux mille hommes. Et puis une autre tête avec cette autre Inscription, La tête d'Antoine le Peintre, qui livra aux François la Ville de Mons.
Ceux de Harlem firent tuer onze Les habiprisonniers Espagnols, ensemérent tans de leurs têtes dans un tonneau, qu'ils Harlem payent de nuit aux Ennemis, dixime avec cette inscription. Les habitans doite au de Harlem payent au Duc d'Albe dix Duc têter, asin qu'il ne leur fasse plus la avec dix guerre pour le payement du dixiéme tites d'Estenier, qu'ils n'ont pas encore payé; pagnols. E pour l'inséress, ils lui en donnent une onzième.

Comme ils efpéroient en ce temps-là que le Siége se léveroit, ils se laissèrent aller à des moqueries qui tenoient de l'impiété; habillant des fantômes en Prètres, en Moines, en Cardinaux, & en Papes: & puis les précipitoient du haut de leurs murailles, aprés les avoir percez de

cent coups.

Enfin, la Ville étant réduite à la dernière extrêmité par une famine fans exemple, qui avoit emporté plus de treize mille personnes, toute

espérance de secours étant perduë, ceux qu'on y avoit voulu introduire fous le Comte de la Mark & le Baron de Battembourg, ayant été défaits, la Place fut forcée de se rendre à discrétion par la clameur des femmes & des enfans : car les hommes avoient résolu de sortir en corps, & de se faire un passage honorable par leurs épées au travers des Ennemis.

Enfin Harlem fut pris, 🖝 les E/noyérent O pendirent plus mille per-

Connes.

Les Espagnols taxérent la Ville, pour en empêcher la destruction, à une grande somme d'argent, & pagnols, y firent pendre & noyer pendant quelques jours plus de deux mille perfonnes, entr'autres tous les Ministres, les Principaux de la Ville, & les Chefs des Troupes. Quant à Wibald Riperda Gouverneur, & Lan-

celot, Bâtard de Brederode, ils eurent la tête trenchée.

Ces cruautez pratiquées à Harlem, nuisirent aux Espagnols, au lieu de leur servir, les Peuples s'étans résolus de souffrir plûtôt les derniéres miséres, que de se soûmettre à une domination si cruelle & si tyranni-, que. Aussi, la petite Ville d'Alk-

est alliege mar soutint généreusement leurs

DE HOLLANDE. 62 efforts; & le Prince d'Orange sur instileprit Gertrudemberg, qui lui appar-ment. tenoit en propre, & qui couvroit la Ville de Dordrect.

En ce temps, Maximilien de He- Le Comte nin, Comte de Bossut, Capitaine de Bossut fort renommé, & fort estimé du pris sur la Mer, par du Duc d'Albe, à qui le Gouverne-les Lieument de Hollande avoit été donné, tenans du fut pris sur la Mer de Zudersée, qui Prince est celle d'Amsterdam: & sa Flotte ge. défaite par celle du Prince d'Orange; On prit aussi son grand Vaisseau, qu'il avoit nommé l'Inquisition, pour reprocher aux Confédérez la principale cause de leur révolte. Co Comte fut mené à Horn, où il fut quatre ans prisonnier, jusqu'à la pacification de Gand; Et comme les Espagnols eurent pris à la Haye Phi-lippes de Marnix Seigneur de sainte Sainte Aldegonde, principal Ministre du Aldegone Prince d'Orange; ce Prince jura & per les assura les Espagnols, qu'il traiteroit Espagnols le Comte de Bossut, de la même manière qu'ils traiteroient fainte Alde-

gonde.

Ce Comte fut traité fort humainement en fa prison : sur quoi on ne

MEMOIRES peut assez louer le naturel benin & clement du Prince d'Orange ; car le Comte de Bossut, un peu auparadouceur du Prince vant, avoit corrompu un Bourgued'Oranmaistre de Delft, intime du Prince, pour le trahir & le faire tomber entre fes mains, étant à la promenade hors de la Ville: mais cette conjuration fut découverte par une lettre

Le Duc d' Albe rappellé en E/pagne.

maistre.

ge.

En ce temps-là, le Duc d'Albe & son Fils furent rappellez en Espagne, le Roi Philippes ayant reconnu trop tard, que leurs eruautez opiniâtroient les Peuples dans la rebel-

interceptée du Comte au Bourgue-

lens succé-

Louis de Requesens, grand Commandeur de l'Ordre de Saint Jens Jucce-deauDue. Jaques en Castille, Gouverneur de Milan, qui avoit fort contribué à remporter fur les Turcs la famcuse Victoire de Lepante, fut Succesfeur du Duc d'Albe au Gouvernement des Païs-Bas. Ce Duc, en partant , se vantoit qu'en six ans de Gouvernement, il avoit fait mourir plus de dix-huir mille personnes par la maindu bourreau; & cependant, le cruel Vargas, qui s'en retourna DE HOLLANDE. 65 en Espagne avec le Duc, s'écrioit en partant, que les Païs-Bas étoient perdus pour le Roi par un excés de douceur & de miséricorde.

L'an 1574. la Ville de Middel- Mildel-bourg Capitale de Zelande, fort bourg, se long-temps désendue par ce célébre rend aux gon, aprés avoir enduré une grande long Siège, samine, & aprés la désaite des Flotes Espagnoles, qui tentérent vainement de la secourir, sur rejointe au reste de la Province. Ce Siège dura deux ans, & les Espagnols dépensérent en divers armemens plus de sept millions pour tâcher à sauver la Place.

Le Prince d'Orange, si heureux Défaite sur la Mer, étoit toujours malheu. E mort reux sur la Terre; car la quatrième des Comters de la Comte Ludovic de vic e Nassau fon frere lui amenoit d'Alle. Honi de magne, pour lui aider à chasser les Nassau Espagnols du reste de la Hollande, par d'affut désaite prés de Nimégue par San-de Nimécio d'Avila, Ches de guerre expégue. rimenté, qui de simple Soldat étoit parvenu, par tous les degrez de la guerre, à un grand Commande,

ment, les Allemans du Comte Ludovic s'étant amusez à leur ordinaire à se mutiner, & à lui demander de l'argent, au lieu de songer à défendre leur vie, & celle de leur Général. Dans ce Combat moururent le Comte Ludovic de Nassau, son frere le Comte Henri, & Christophle Comte Palatin: & d'Avila se vit maître du Champ de bataille, de seize piéces de Canon, & de tout le bagage de l'Armée ennemie : ce qui arriva au commencement du Gouvernement du Commandeur de Requesens. Cette perte affligea fensiblement le Prince d'Orange, tant il aimoit tendrement ses Freres: mais ne rabatit rien de fa constance.

Leyden affiégépar les Espagnols.

L'an 1575. les Espagnols, enflez de la défaite & de la mort des freres du Prince d'Orange, affiégérent la Ville de Leyden, qui aprés une samine longue, & sans exemple, sur sauvée miraculeusement par les Digues qu'on rompit, qui noyérent beauçoup d'Espagnols: & par le becours qui sur introduit dans la Wille, par un nombre insini de Ba-

DE HOLLANDE. 67 teaux qui flotoient sur les terres

submergées.

Quand le Prince representa aux Etats le dommage qu'apporteroit la rupture des Digues , ils lui repondirent, que Païs gâté valloit mieux

que Païs perdu.

Mais parce que ce Siége a été fort Particu-mémorable, il faut dire fommaire-laritez de la levée du ment qu'on avoit fait faire deux Siège de cens bateaux à fonds plat, à dix, Leyden. douze, quatorze, feize, & dix-huit rames, dont les plus grands avoient deux piéces de canon au devant, & deux aux côtez; On fit venir huit cens Matelots de Zelande, qui avoient des écriteaux sur leurs chapeaux, où il y avoit, Plutôt servir le Turc que le Pape & l'Espagnol; leur reprochant l'Inquisition & la violence dont ils usoient sur les corps, & fur les consciences. Cette Flote étoit conduite par l'Admiral Louis Boiffot. Un de ces Matelots, Un Mateayant arraché le cœur d'un Espa-lot Ze-gnol, le devora publiquement tout mange le fanglant & tout crû, tant l'aver-cour d'un fion & la passion des gens de ce Païs- Espagnol là est violente. Il y avoit sept semai-tout cru.

nes qu'il n'y avoit plus de pain dans la Ville, & que chaque personne n'avoit par jour que demie livre de chair de vache ou de cheval; Mais ce qui fut heureux pour les Assiégez, le jour de la retraite des Espagnols, il tomba vingt-six toises des murailles de la Ville, & il survint un vent de Nort, qui désecha la plus grande partie de l'eau, ce qui les auroit mis au pouvoir de leurs Ennemis, s'ils avoient seulement retardé d'un jour à se retirer. Cela a quelque rapport à ce qui arriva à la Rochelle, où un peu aprés sa rédition, la tempête emporta une grande partie de la Digue.

Pendant ce Siége, on fit de la Monnoye de papier, avec cette Infeription, Hac libertatis Imago. On en avoit fait d'étain à Alkmar, & on en rendit pour cinq mille cinq

cens rixdalers.

Avant la delivrance de la Ville de Leyden , Ferdinand de la Noi, nouveau Gouverneur de Hollande & le sieur de Liques Gouverneur de Harlem , ayans sollicité ceux de Leyden de se rendre , les slâtans DE HOLLANDE. 69 d'un bon & favorable traitement, ils leur répondirent par ce seul Vers Latin:

 Fiftula dulce canit volucrem cum decipit auceps.

C'est à dire, que l'Oiseleur chan- Grande te doucement avec son sisset, quand constant il veut attraper l'oiseau. Et ne ces Leyden à fant de les solliciter par lettres de se se desen rendre, ils leur répondirent enfin, dre. qu'ils se désendroient jusqu'à la dernière extrêmité: & que quand ils auroient tout consommé, & qu'ils auroient mangé leur bras gauche, il leur resteroit encore le droit, pour tâcher à se garantir de la tyrannie des Espagnols : & qu'ils se souvenoient des cruautez faites à Malines, à Zutphen, à Narden, & à Harlem. Le Prince d'Orange aprés cette delivrance, fut reçû comme un Dieu dans la Ville de Leyden; il fit garder & embaumer les pigeons en la Pigeon Maifon de Ville, en figne de recondes levien noissance perpétuelle, parce qu'ils au Prince, avoient été les messages volans qui avoient porté des lettres des Assiégez

au Prince, & ses réponses. Ce fut Etabliffelors qu'il établit l'Université de mert de l'Univer-Leiden, à laquelle il assigna des revelité de nus annuels, & de grands Priviléges. Leyden.

L'année d'auparavant, le Prince d'Orange étant veuf de sa seconde Femme Anne de Saxe, épousa Le Prince Charlotte de Bourbon fille de Louis d'Orange Duc de Montpensier, qui s'étoit reépouse en tiré à la Cour de Frederic troisiéme troi sième Electeur Palatin. Le Mariage se fir Charlotte à la Brille, où elle fut amenée d'Heide Bourdelberg par le Seigneur de Sainte Aldegonde; Elle avoit été Religieuse & Abbesse de Jouarre; Le Pere, grand Catholique, avoit redemandé sa Fille à cet Electeur, vers lequel fut envoyé Monsieur le Préfident de Thou, & puis Monsieur

> L'Electeur offrit de la renvoyer au Roi, pourvû qu'on ne la forçat point dans sa Religion: mais Monsieur de Montpensier aimant mieux la laisser vivre éloignée de lui, que de la voir à ses yeux professer une Religion qui lui étoit si à contrecœur, consentit enfin au Mariage

&ladota.

d'Aumont.

Noces

bon.

DE HOLLANDE. 71

Aprés le Siège de Leyden, on on traite traita inutilement de Paix à Breda, inutile les Etats de Hollande & de Zelande Paix à ayant demandé la fortie des Efpa. Breda, gnols hors des Païs-Bas, la tenue des Etats généraux, & la liberté & l'exercice de leur Religion; Le Commandeur au contraire offrant feulement de faire retirer les Espagnols, l'Amnistie de toutes choses passées, & le rétablissement de tous les Priviléges: mais ajoûtant que le Roine pouvoit souffrir dans ses Etats que la feule Religion Çatholique.

Ce Traité de Paix étant rompu, les Etats firent faire de la Monnoye, où d'un côté il y avoit le Lion de Hollande, tenant un épée nûë avec ce mot, Securius bellum pace dubià: la guerre vaut mieux qu'une Paix

douteuse.

En ce temps-là, le Commandeur de Requesens s'empara de Ziriczée en Zelande, par la valeur incomparable de Christophle de Mondragon, Chrissa qui passa plusieurs lieues de Mer à plus de qué, avec l'étonnement de tout le gon prend monde, & un trés-grand péril de Ziriczée, ses Troupes. Mais ce Commandeur

étant mort un peu aprés, les Soldats Espagnols & Allemans s'étant mutinez faute de payement, se mirent Les Sol- à tout ravager. Ils saccagérent Madats Espa- stric, & Anvers même, où la perte gnols je fut estimée vingt-quatre millions, tant en argent, qu'en meubles, & en destruction d'édifices. Le pillage de cette puissante Ville qui dura plu-sieurs jours fut appellé la furie des vers. Espagnols, dont plusieurs se firent des gardes d'épées, & des corcelets

d'or pur : mais les Orfévres d'Anvers y mêlérent du cuivre.

Les Espagnols firent prisonniers dans Anvers le Comte d'Egmont, le Seigneur de Goignie, & le Baron de Capres. Ce dernier voulant saluer bien bas Hieronymo Rhoda Chef des Mutinez, qui étoit assis dans une chaire à bras à l'entrée de la Citadelle,reçût dans le ventre un coup de pied de cet insolent Espagnol, en lui disant par moquerie,qu'il n'avoit que faire de la révérence.

Ces Troupes Espagnoles & Allemandes, aprés le fac d'Anvers, vivans avec une licence & une barbarie insupportable, les Provinces qui

étoient

DE HOLLANDE. 75 étoient demeurées fous l'obéissance du Roi Philippes, appellérent le Prince d'Orange à leur secours, étans exposées au brigandage de comutins, & déclarérent les Espagnols ennemis du Roi & du Païs.

Ce fut lors, que toutes les Provinces des Pais-Bas, à l'exception de Luxembourg qui en est détaché, s'allièrent pour leur commune défense, & firent ce fameux Traité de Paix à Gand l'an mil cinq cens Paix de leptante-fix contenant vingt-cinq Gand Articles. Les principaux étoient.

Qu'il y auroit Amnistie du passé. 1576.

Que les choses demeureroient par tout, en l'état qu'elles étoient

pour lors.

Qu'on juroit & promettoit de s'entr'aider à delivrer le Païs de la servitude des Espagnols, & des au-

tres Etrangers.

Que tous les Placards & Condamnations au sujet des Troubles passez, & de la Religion, seroient suspendus jusqu'à la tenuë des Etats Généraux.

Que tous Prisonniers, notamment le Comte de Bossut, seroient relâchez. MEMOTRES

Que les Colomnes, Trophées, & Statues, avec leurs Inscriptions, élevées superbement par le Duc d'Albe, seroient abattues : notamment celles qu'il s'étoit fait ériger dans le Château d'Anvers, & la Pyramide qu'il avoit fait mettre dans la Place, où avoit été l'Hôtel de Culembourg, qu'il avoit fait raser, parce que la Noblesse s'y étoit assemblée pour dresser la Requête contre l'Inquisition.

Ce fut lors, qu'on crût les Pais-Bas entiérement perdus pour l'Espagne, qui pour obéir au temps, fut forcée d'approuver cette Paix.

des Paismolis.

Tous les : En conséquence deice Traité, les Châteaux Châteaux de Gand, de Valenciennes, de Cambrai, d'Urrecht, & de Groningue furent démolis; toute la Frise le déclara pour les Etats, Gaspard & Gaspard de Roble, qui avoit

de Frise,

de Roble épousé l'héritière de Billi & de Ma-Billi, Gou- lepert Gouverneur de la Province, fur mis prisonnier dans la Maison de: Ville de Groningue avec les fers aux fut pri-fornier par pieds. Ce Gaspard, homme de main les Etats à & de conseil, étoit fils de la Nour-Groningue rice du Roi Philippes second, natif

DE HOLLANDE. 75 de Roble en Portugal. Il fut avancé & employé par Marguerite Duchesse de Parme: & de son temps il étoit Gouverneur de Philippeville. Il ne sortit de prison qu'en vertu de l'Edit perpétuel, qui se sit sous le Gouvernement de Dom Jean d'Aûtriche.

Christophle Vasquez, qui s'étoit caché dans le Cloître des Cordeliers, tondu & déguisé en Moine, fut aufi pris & mené en cet habit, en la grande Place de Groningue, le peuple criant par moquerie qu'ils avoient un nouvel Evêque Fauteur

de l'Inquisition.

Sur quoi il faut remarquer ici, Les Flaque les peuples des Païs-Bas sont mands fort enclins à se railler de leurs Enfamquerencis, quandil leur arrivela moin-pie. dre prospérité, comme ils le firent après la prise de Levarden dans le même Païs de Frise: car les Etats l'avant surprise, on fit venir tous les Prêtres & tous les Moines dans la grande Place, où les Troupes étant en Bataille, on les mit par rangs entre les rangs des Soldats: puis après, le Peuple, avec des mo-

queries incroyables, les conduiste en cet ordre au son des Fissres & des Tambours, bien loin hors de la Ville, où ils les laisserent sans leur faire autre mal que de s'être long-

temps moqué d'eux.

Ils avoient déja fait paroître certe inclination à la moquerie, aprés la furprise de la Brille, par le Tableau dont j'ai parlé ci-dessus, où le Comte de la Mark mettoit des lunettes sur le nez au Duc d'Albe: & à Harlem, où les Habitans croyans que Dom Frederic de Tolede en levoit le Siége, firent des Processons de Phantômes vêtus en Prêtres, en Moines, & en Cardinaux, tenant des figures du Saint Sacrement, qu'ils précipitoient du haut en bas de leurs murailles.

J'ai moi-même remarqué à l'âge de douze ans, le penchant de cette Nation à la moquerie. Mon Pere, qui étoit Amballadeur en Hollande, nous avoit mis l'an 1622, en pension à Leyden, chez le Docteur Joannes Gerardus Vossius Allemand, natif d'Heidelberg, qui a composé un grand nombre de beaux Ouvrages,

DE HOLLANDE. mon frere aîné & moi , avec un troisiéme frere nommé Daniel, qui fut tué à la Bataille de Nortlingue l'an 1645, qui avoit un si grand génie pour les Mathématiques, qu'il étoit pour égaller un jour la réputation des Galilei, & des Archimédes. si la mort ne l'eût point emporté à la fleur de son âge. Cette année 1622. le Prince d'Orange Maurice, ayant contraint le Marquis Ambroise Spinola de lever le Siège de Bergopsom, aidé du Comte Ernest de Mansfeld, & du Duc Christian de Brunswic. Les Villes des Païs-Bas se laissérent transporter à des excés de joye qui ne se peuvent bien representer; Entr'autres, celle de Leyden mêla la moquerie aux réjouissances publiques. Ce Docteur avoit sa maison devant la Place de l'Eglise nommée Hoguelanskerk, où il se sit un seu des plus magnifiques. Sur le haut du Bucher, il y avoit un grand rouet à filler, qu'on appelle Spin en Hollandois : & autour, des écriteaux, où étoit écrit le nom de Spinola Général des Armées d'Espagne. Sur la corde du rouet, il y avoit d'autres

MEMOIRES écriteaux, sur lesquels étoit le nom de Gonsalve de Cordoua, l'un des principaux Chefs de l'Armée Espagnole. Sur ce rouet, il y avoit une grosse quenouille droite chargée de filasse, nommée Vlasque en Flamand, avec un écriteau, où étoit le nom de Dom Louïs de Velasco Général de la Cavalerie. Aprés, on mit le feu à tout cela : & le peuple transporté de joye s'imaginoit avoir mis ces Généraux en cendres, pour avoir brûlé leurs noms. Cela tenoit des Rebus de Picardie : & dés-lors me fit connoître le naturel railleur

de ces gens-là.

Défense du En consequence de l'inclination sieur van à la moquerie de cette Nation, on Benninque, a publié avec quelque vrai-semblan-

a publié avec quelque vrai-femblance ces années dernières, que le Sieur van Beuningue, qui fignifie le Sieur du Boudin en François, s'étoit fait graver dans une Médaille, arrêtant le Soleil comme un fecond Josué, pour dire qu'il avoit borné, & avoit été le Jupiter Stator des Conquêtes du Roi, qui a pris le Soleil pour le corps de sa devise; Mais des personnes trés-bien insorDE HOLL A'NDE. 79 mées m'ont assuré qu'on lui a prêté cette charité, pour le rendre odieux & ceux de sa Nation; à la Cour: & que cette Médaille, n'a jamais été vûc, & n'a jamais substitté que dans l'imagination de ceux qui l'onrinventée.

Il est bien vrai , que les Etats des Provinces-Unies , après la Paix d'Aix la Chapelle , dont ils s'attribuoient tout l'honneur , enslez de gloire d'un Traité qu'ils estimoient leur être avantageux , firent faire des Médailles , avec une Inscription magnisque , que, leurs envieux & leurs ennemis nommérent Superbe, où l'on m'a assuré qu'étoient ces paroles.

Asservis Legibu, & Sacris,
Defensis exteris Regibus,
Vindicata per orbem Christianum
Marium libertate,
Egregia Pace virtute Armorum
parta Batavia, P.

En voici le sens en saveur des Dames.

Ayant assuré les Loix & la Reli-

80 MEMOIRES

Et défendu les Rois Alliez;

Ayant établi la feureté de la navigation dans les Mers du Monde

Chrêtien, & fait une Paix glorieuse par la vertu des Armes.

Les Etats Généraux des Païs
Bas, en mémoire perpétuelle.

Monsieur le premier Président de Lamoignon.

Surquoi un des plus grands & célébres Hommes de France en science & en vertu, m'a dit, que les Romains, aprés avoir rasé Numance, & détruit Cartage, rivale de leur Empire, n'eussent pû parler en des termes plus altiers de leurs Viétoires.

A la fin de l'an 1671, les Etats Généraux voyant que ces Médailles leur attiroient l'envie & la haine des plus puissans Souverains, les ont fait supprimer tant qu'ilsont pû, en ayant fait rompre les coins & les moules: de sorte qu'il n'en est resté que fort peu entre les mains des Curieux.

Ces Médailles superbes, avec les railleries continuelles & insolentes du Gazetier d'Amsterdam, qui se licencioit de se moquer ouverte-

# DE HOLLANDE. 81

ment de tout, sans épargner les Tètes Couronnées, qu'on doit toûjours respecter, n'ont pas été un des moindres motifs de la dernière Guerre: & elles ont donné plus sacilement croyance à cette Médaille imaginaire, attribuée au Sieur Van Beuningue, dont les discours pleins de vent, & qui passioient la hardiesse, faisoient croire toutes choses.

Sur ce sujet, on peut dire avec raison, que ceux-là sont bien sages, qui ne s'enflent point dans leur bonne fortune; car elle se change souvent en mauvaise, par la vicissitude ordinaire des choses du Monde, qui ne souffre rien de permanent; ausli la modération fait plaindre les malheureux, au lieu qu'on se réjouït de l'infortune des infolens. Philippes de Commines, sur ce que le Duc Charles de Bourgogne ayant été dé-fait par les Suisses, envoya à Lyon rechercher d'amitié le Roi Louis onziéme, qu'il méprisoit auparavant: lui ayant dépêché pour cet effet le Seigneur de Contai son favori, avec humbles & gracieuses paroles contre sa contume ; ce sont ses ter-

mes ; dit que si un Prince prenoit fon conscil, il se comporteroit avec tant de modération en prospérité, qu'il ne seroit pas forcé de changer de langage en adversité; il ajoûte que le Seigneur de Contai allant par la Ville de Lyon, eût ce déplaisir d'entendre chanter des chansons à la gloire des Suisses victorieux, & à la honte de son Maître, avoient vaincu. Mais la plûpart des Princes & des Ministres déployent ordinairement toutes leurs voiles au vent de la fortune favorable, sans fonger aux vents contraires, qui fouvent leur font faire naufrage. Mais à propos du Sieur Van Beu-

ningue, ou du Boudin en François; on peut faire une remarque: qu'au commencement de cette Guerre, les principaux Officiers & Ministres de Hollande avoient de plaisans noms. Leur, grand Négociateur étoit le fieur du Boudin; Leur Marchal de Camp le fieur Wrst, morts, depuis peu à Hambourg. (Il étoit de Holstein, de médiocre naissance, & s'étoit mis en réputation, pour avoir défendu long-temps Cracovie.

Plaifans noms de plusieurs Officiers Hollandois.

constitution of the same

DE HOLLANDE. pour les Suedois, contre les Impériaux) & Wrft en Flamand fignifie Andouille !Leur autre Général qui défendit Groningue ; 18 reprit Grave , étoit le fieur de Rabenhaupt, qui fignifie tête, de Corbeau; & unde leurs Colonels étoit le Colonel Pain & Vin , qui cut la têre transe per la France. L'ince Par a conto - On a auffiremarqué qu'dy a cu des Ministres en Suéde, & des Commandans qui avoient d'étranges Etranges noms. Oxenstiern signifie front de noms des Bouf. Entre leurs plus renom Suedois mez Colonels, il y eniatoit un qui s'appelloit Deuffel, deft à dire, le Diable, & qui fut tué à la première Bataille de Leipsic ; & un autre Schlang, quiveut dire , Serpent; & le Colonel Wolf, qui a fi bien des fendu Stettin, signifie le Loup. Je ne croi pas être désagréable au Lecteur par ces difgressions, qui divertifient & delaffent l'esprit; fatigué, du recit d'une même nature: ce qu'Herodote & d'autres ont heureusement pratiqué.

pal sujet : c'est à dire , aux affaires d'Auti-

che, suc- des Païs-Bas. Dom Jean d'Aûtriche, cessent de sils naturel de l'Empereur Charles-Requesent, arri- Quint, renommé par la Victorie se au de Lepante, succéda au Comman-Pais-Bas. deur de Requesens, au Gouverne-

ment des Païs-Bas, & arriva en Luxembourg le jour du fac de la Ville d'Anvers, ayant pafié Incognitò par la France. Il fut à Paris comme Suivant d'Octavio de Gonzague, voir manger le Roi Henri troiféme: & là, il apprit l'état des Païs-Bas, de Dom Diego de Zuniga Ambasiadeur d'Espagne.

de Jean d'Autriebe.

Jean d'Aûtriche méprisoit les Flamands, qu'il croyoit faciles à tromper: ayant même opinion d'eux que le Duc d'Albe, qui disoit ordinairement qu'il étouseroit les Hollandois dans leur beurre: mais ces gens, qu'il tenoit pour groffiers, ayans plus de solide que de brillant, reconnurent aussi-tôt qu'il les vou-loit tromper par ses paroles & par ses honnêtetez affectées.

Il étoit alors âgé d'environ trente ans: ses pensées étoient hautes & ambitieuses. Il se mit d'abord dans l'esprit d'être Roi de Tunis par le

DE HOLLANDE: 85 moyen du Pape : à quoi le Roi Philippes ne voulut point entendre. Depuis, ayant été fait Gouverneur des Païs-Bas, il se mit en tête de dépouiller Elifabeth Reine d'Angleterre : & de delivrer Marie Stuard Reine d'Ecosse, qu'il prétendoit épouser, par la faveur de Messieurs de Guise ses Parens, qui le portoient à cela pour leur intérêt particulier. Ces desseins vastes donnérent bien Grande de la jalousie au Roi Philippes : car jalousie du il apprehendoit avec raison, qu'un lippes se-Prince belliqueux, qui s'étoit aquis cond conbeaucoup de réputation dans l'Eu-tre Jean rope, par le gain de la Bataille de d'Autri-Lepante contre les Turcs, acrû de raison. puissance, se laissant aller au torrent de l'ambition qui le possédoit, & au naturel des hommes, avide de régner, n'entreprît un jour de se rendre Maître de ses Etats au préjudice de ses Enfans. Ces pensées l'épouventoient beaucoup, se remettant dans l'esprit l'ancien exemple de Jugurta: qui, bien que bâtard, s'empara du Royaume de Massinisse, par la deftruction des héritiers légitimes: & cet autre exemple plus ré-

cent arrivé dans sa Maison, où Henri le bâtard son Prédécesseur, avoit dépossédé, & mêmetué, DomiPe-I dro le cruel , vrai Roi de Caftillel Le Roi, qui pour se délivter de semiblables craintes, n'avoit pas épargnés fon propre fils Dom Carlos, n'avoiti garde de fouffrir plus long-temps les justes ombrages que lui donnoit sons Frere batard. Il résolut donc de mettre son esprit en repos de ce cogean Esco-té-là ; Et comme Jean Escovedo

vedo Se-Secretaire de Dom Jean, étoit accucretaire de Dom

pagne.

sé d'inspirer à son Maître ces pensées rean affaf ambitieuses, ayant été dépêché des finé en Ef- Pais-Bas en Espagne pour des affaires de conséquence, le Roi Philippes. le fit tuer secretement par Antonio Perés Secretaire d'Etat , lors fond Favori : & cette mort fit croire à tout le monde, que celle de Dome

Jean, qui arriva incontinent aprés, avoit été avancée.

Aussi-tôt que Jean d'Aûtriche fut Les Etats arrivé aux Païs-Bas, favorisant trop les Espagnols, déclarez ennemis pupar l'avis blics, il fe brouilla avec les Etats, du Prince qui armérent contre lui par l'avis du l'Orange. Prince d'Orange. Il les exhortoit

DE HOLLANDE. 87 fans cesse de ne se point laisser atrapper par de fausses espérances que donnoit Dom Jean de la part du Roi: leur remontrant que les Princes irritez dissimuloient bien quelquetemps, mais qu'ils n'oublioient jamais les injures reçûës, que quand le moyen de s'en venger leur manquoit: & qu'ils n'épargoient aucunes paroles ni promesses pour déguifer leur ressentiment, leur allégant cette maxime des Empereurs Romains, que ceux qui déplaisent au

Prince doivent être comptez entre

les morts.

Enfin, l'Edit perpétuel se fit le Ons'actor. Février 1577. entre les Etats, cordeavec d'un côté, & Dom Jean au nom du par l'Edit Roi, de l'autre, par la médiation de perpétuel, l'Empereur Rodolphe, & du Duesait l'an de Clèves & de Juliers. Par cet 1577. Edit, il y avoit Amnistie de toutes choses: on ratisoit le Traité de Gand: on consentoit à la tenuë des Etats Généraux; la sortie des Espagnols & Allemands hors des Provinces su arrêtée, qu'ils laisseroient dans les Places qu'ils tenoient les vivres, les munitions, & l'artille-

rie. On promit de châtier les Soldats, coupables de tant de crimes, & de delivrer le Comte de Buren. prisonnier en Espagne. Mais le Prince d'Orange & les Etats de Hollande & de Zelande, firent une protestation contre cet Edit : soutenant que beaucoup de choses, particuliérement celles qui regardoient la Religion, n'avoient pas été assez bien expliquées.

Le Duc du Châ-

ment.

En conséquence de cet Edit perd'Arfcot, pétuel, les Espagnols sortirent du Château d'Anvers, où fut mis Gouverneur, Philippes de Crouï Duc d'Arscot, qui jura publiquement tête nuë, entre les mains de Jean Escovedo, qu'il garderoit le Château d'Anvers pour le Roi Philippes fon Seigneur: & qu'il ne le livreroit qu'à sa personne, ou à ses succesfeurs, & non à d'autres, finon par exprés commandement : sur quoi Escovedo dit; si vous faites ce que vous promettez, Dieu vous aidera; finon, que le Diable vous emporte en corps & en ame: & tous les Affi-Stans criérent . Amen.

En vertu de ce même Edit, tous

DE HOLLANDE. 89 les Prisonniers furent rendus de part & d'autre: le Comte d'Egmont, le sieur de Goignie, le sieur de Câpres, & autres détenus par les Espagnols; Et Gaspard de Roble sieur

de Billi, & autres par les Etats.

Aussite dans Bruxelles comme test dans Gouverneur général des Païs-Bas comme avec une grande Pompe: mais vou-lant incontinent opprimer les Pro-neur général vinces, suivant les ordres secrets de la raide Cour d'Espagne, qui surent manise. Pais-Bas. stez par plusieurs lettres interceptées, que Dom Jean & son Secretaire Escovedo écrivoient en chissre au Roi Philippes & à ses Ministres, qui surent déchissrées par Philippes de

armes à ses desseins pernicieux.

Pour lors, Dom Jean, sous pré-Dom Jean texte qu'on avoit voulu attenter à se retire sa personne, se retira de Bruxelles : d'Exercite des après avoir reçû dans la Ville de sarpes avoir reçû dans la Ville de Namur la Reine de Navarre qui al-Namur loit aux eaux de Spa, il se saisti sub- & Chartilgment du Château de Namur puis semons.

de Charlemont: & se prépara à la

Marnix Seigneur de sainte Aldegonde: on résolut de s'opposer par

Guerre, rappellant les Troupes Espagnoles & Allemandes: & appellant le jour de la prise de Namur, le premier jour de son Gouvernement: comme le Roi Henri troisième appella depuis le jour de la mort de Monsieur de Guise, le pre-

mier jour de son Régne. Les Etats Les Etats armérent : de leur côté; Généraux firent démolir le Château d'Anvers, arntent & se joignirent au Prince d'Orange; contre Don yean. Mais comme les Etats Généraux Les Etats des Provinces assemblez à Bruxel-Généraux les, lui demandérent l'exercice de demandent la Religion Catholique en Hollande au Prince & en Zelande, il leur répondit; rexercice qu'il ne se pouvoit faire aucune de la Re- nouveauté sur ce fait , sans l'avis des ligion Ca- Etats de Hollande & de Zelande; en Hollan- dont cela dépendoit, feulement & de: @ fa absolument : maxime fondamentareponse. - le de cet Etat-là grqui fut changée par brigues, & par la violence des

par brigues, & par la violence des Armes; dutemps de son fils le Prince Maurice, ainsi que nous le dirons ci-aprés, quand nous parlerons de lui:

Le Prince d'Orange Guillaume

DE HOLLANDE: 91 me Femme Charlotte de Bourbon, fut convié par les Etats Généraux de les venir consoler par sa presence. Pour cet effet, la Bourgeoisse d'Anvers fut fort loin au devant de lui. & l'introduisit dans leur Ville, où les Etats Généraux lui députérent Le Prince les Abbez de Villiers & de Maroles, d'Orange & les Barons de Fresin & de Câpres, est convie pour le supplier de venir au plûtôt à par les Etats GE Bruxelles, où il alla en batteau par néranx, le nouveau Canal : conduit par la de venir Bourgeoisie d'Anvers, marchant de Bruxelen bon ordre, d'un côté de ce Ca-regumanal : & de l'autre côté, par les Bour- gnifiquegeois de Bruxelles tous armez, & ment. la plûpart d'armes dorées, qui étoient allez au devant de lui; Ainsi il fut reçû magnifiquement & en grand triomphe dans la Ville de Le Prince Bruxelles, avec des acclamations fait Gouincroyables de joye de tout le mon-verneur de Brade. Aussi-tôt il fut déclaré Gouver- bant. . neur de Brabant, & fait Sur-Intendant des Finan ces des Provinces.

Sur quoi il faut remarquer ici, que si la vie de ce Prince a été traversée d'étranges revers, capables de faire succomber une ame moins sor-

Grandcontentement intérieur de Princes te que la sienne, il avoit aussi de temps en temps de grandes dou-ceurs, & des matiéres de joye qui chatoüilleroient les plus storques & les plus insensibles, par les applaudissemens & les bénédictions des peuples, dont il possédoit les cœurs & les volontez: au lieu qu'il y a des Princes qui ne commandent qu'aux feuls corps de leurs Sujets, sans avoir l'empire agréable de leurs esprits, qui doit faire la plus noble partie de leur domination.

Mais comme l'envie est la com-

pagne ordinaire de la vertu: & que bien fouvent une trop grande réputation caufe plus de mal qu'une mauvaife; cette réception magnifique du Prince d'Orange, jointe à l'Autorité que sa Naissance, son expérience, & son mérite lui donnoient dans les Etats & dans l'esprit des peuples, lui attirérent bien-tôt la jalousie de plusieurs grands Sei-

la jalousie de plusieurs grands Sei-Le Duc gneurs & Gentilshommes qualifiez, d'Arscot, dont les principaux étoient le Duc Grantres, d'Arscot, fait depuis peu Gouverjaloux, d'Arscot, fait depuis peu Gouvermandent neur de Flandres, le Marquis de l'Archi-Hayree son frere, le Comte de LaDE HOLLANDE. 93

lain, & son fiere le Seigneur de duc Mat-Montigni, le Vicomte de Gand, thias peur le Comte d'Egmont, les sieurs de Prince Champigni, de Rassinguem, & de d'Oran-Sueveguem, & plusieurs autres, ges Tous ces jaloux envoyérent secrettement offrir le Gouvernement des Païs-Bas à l'Archiduc Matthias freree de l'Empereur Rodolphe, par le sieur de Malstede, qu'ils lui dépêchérent: & il fit une telle diligence, & pressa tellement l'Archiduc de partir, qu'il sup sièc arrivé de Vienne à Cologne, qu'on n'eût appris qu'on l'eût envoyé querir.

Ces Messieurs s'étoient imaginez qu'ils auroient la force du Gouvernement sous cet Archiduc, qui les regarderoit comme les Auteurs de son établissement : & qu'en même temps ils ruineroient l'Autorité du Prince d'Orange, lui donnant un

Supérieur de cette qualité.

Mais le Prince d'Orange, dont l'esprit souple se vour fort bien obéir au temps, & tourner en remédes les poisons qu'on lui préparoit, se plaignit modestement dans l'Assemblée des Etats Généraux; de ce 94 MEMOIRES
qu'on avoit mandé l'Archiduc sans lui avoir communiqué une résolution si importante: rien ne se devant faire que par commun consentement, sur tout en des affaires de cette conséquence; mais il ne s'opposa aucunement à la réception ni à l'établissement de l'Archiduc: puis ayant regagné le Comte de Lalain, qui avoit le principal commandement de l'Armée des Etats, il sit si bien par son adresse & par ses soumissions, qu'il tira de son côté l'Armée des Etats, qui avoir le principal commandement de l'Armée des Etats, il sit si bien par son adresse & par ses soumissions, qu'il tira de son côté l'Armée des Etats, qu'il tira de son côté l'Armée des

chiduc est chiduc Matthias, qui sut fait Goufait Gouwerneur Général des Païs-Bas à cerdes Païs-taines conditions: & le Prince
Bas: O d'Orange, son Lieutenant Général,
le Prince
d'Orange par la plus grande voix des Etats:
d'Orange à qui l'Archiduc, pour sa haute catenuant. pacité, laissa la conduite de toutes

pacite; Iaiia la conduite de Corange, chofes. Ainfi, le Prince d'Orange, par sa prudence & par sa bonne conduite, sit tomber sur ses Ennemis la tempête qu'ils avoient excitée pour

Le Duc le perdre; car le Duc d'Arscot Chef d'Arscot de cette Ligue contre le Prince, eut Ches de la aussi-tôt le déplaisir de se voir arrêlique contre le rerisionnier dans Gand Capitale Prince, de son Gouvernement, par une DE HOLLANDE. 95
Créature du Prince d'Orange le fait Pris
fieur de Rihove, qui avoit alors la somier
principale Autorité dans cette dans
grande Ville; Et afin que la douleur
du Duc d'Arscot fut plus sensible &
plus grande; ses meilleurs amis, les
Evêques de Bruges & d'Ypres, &
les sieurs de Rassinguem & de Seuveguem, & quantité d'autres de sa
dépendance, surent aussi arrêtez

avec lui. Jean d'Aûtriche ayant été décla- Jean ré Ennemi du Païs par les Etats Gé-d'Antrinéraux, le 7. Septembre 1577. fit eler dé-revenir la Soldatesque Espagnole & nemi des Italienne, qui étoit sortie des Pais-Pais-Bar-Bas en consequence de l'Edit perpétuel, avec un grand nombre d'Allemands, fous Alexandre Farneze Duc de Parme, fils de Marguerite d'Aûtriche, ci-devant Gouvernante des Provinces: & avec ce renfort, years défit à Gemblours le dernier Janvier d' Autri-1578. l'Armée des Etats, comman-che défait dée par le sieur de Goignie en l'ab-des Etats sence du Comte de Lalain & des à Gemprincipaux Chefs, qui étoient à blours. Bruxelles à des Nôces, dont ils furent fort blamez. Tout le Canon

fut pris, avec trente Drapeaux, & quatre Cornettes: mais on fût bien-tôt consolé de cette perte, par la réduction de la célébre Ville d'Amsterdam, qui se rendit aux Etats, & qui se rejoignit au Corps de la Hollande le huitiéme de Fé-

Amfterdam se rend aux Etats.

vrier suivant, c'est à dire, huit jours aprés cette défaite.

Dom Jean attaque inutilenéral des Etats.

Jean d'Aûtriche, enflé du fuccés de Gemblours, espérant que cette Victoire lui en attireroit une autre, Comte de fut avec de grandes forces attaquer Boffut Gé- à Rimenant prés de Malines , l'Armée des Etats, lors commandée par

le Comte de Bossut, mais inutilement : car le Comte se trouva si bien retranché, que Dom Jean fut contraint de se retirer en confusion . & avec perte; & l'on tint lors pour constant, que si le Comte de Bossut fût sorti de ses retranchemens il eût

d' Autri-

Divise de entiérement défait Dom Jean, qui avoit un Crucifix dans ses Drappeaux, avec ces paroles; En ce · signej'ai vaincu les Turcs , & en ce signe je vaincrai les Hérétiques.

En Juillet 1578. les Etats Généde la Re raux arrêtérent la tolérance des deux DE HOLLANDE. 67
deux Religions dans les Provinces: ligion
ce qui fut appellé la Paix de la Reli-dant les
gion; mais cette Paix ne fut pas approuvée de tout le monde, & caula ease, le
un tiers parti, qui fut nommé des Parti des
Mal-contens, dont les principaux Maleanétoient Emanuel de Lalain Baron de
teus.
Montigni, le Vicomte de GandGouverneur d'Arthois, Valentin de
Pardieu fieur de la Motte Gouverneur de Gravelines, le Baron de
Câpres, & autres. Ainsi, les Provinces d'Arthois & de Haynault se

rejoignirent au Roi, nonobstant toutes les remontrances que leur firent les Etats Généraux, tant par

Lettres, que par Députez.

En ce temps-là, les Etats firent battre de la Monnoye, où il y avoit d'un côté le corps des Comtes d'Egmont & de Horn, & leurs têtes fur des pieux: & de l'autre, deux Cavaliers & deux Fantassins s'entrebattans, avec ces paroles, Prestat pugnare pro Patrià quam simulatà pace decipi. Il vaut mieux combattre pour la Patrie, que d'être trompé par une Paix feinte.

Ces Mal-contens, pour se faire

Les Mal- un rampart contre les Etats, priérent qu'on fit revenir les Troupes contens font reveétrangéres dans les Païs-Bas, connit les tre la Pacification de Gand, & troupes l'Edit perpétuel ; d'autre côté , les etronge. Etats, pour se défendre des malres.

Esats ap pellent le Duc d' Alen con.

contens, au mois d'Août 1578. trai-Et les tent avec le Duc d'Alençon, qui fut appellé le Défenseur de la Liberté Belgique, à condition de les servir avec dix mille hommes de pied, & deux mille chevaux payer à ses dépens. Ce Traité se fit par le moyen de la Reine de Navarre sa sœur, qui passant pour aller aux eaux de Spa, avoit gagné bien des gens pour ce frere, qui lui étoit si cher : entr'autres le Comte de Lalain, & le Sieur d'Enchi Gouverneur de Cambrai.

Au mois de Septembre de l'année 1578. mourut Dom Jean d'Aûtriche Jean. au Camp de Namur, de chagrin d'être suspect en Espagne, où avoit péri son Secretaire Escovedo : ou de poison, comme plusieurs le crû-

rent. Peu aprés, mourut aussi le Com-Comte de te de Bossit Général des Etats, qui quel suc-priérent en suite Monsieur de la DE HOLLANDE. 99

Nouë Bras de Fer, à cause de sa céde Morgrande réputation, de valeur, de seur de la conduite, & d'expérience dans la Bras de Guerre, d'accepter la Charge de fer.

Maréchal de Camp de leur Armée.

Alexandre Farnese Duc de Par- Le Duc me, succéda à Dom Jean au Gou- de Parme vernement des Païs-Bas, qui par succéde à ses maniéres d'agir trés-obligeantes, au Geujointes à de grandes promelles qu'il vernement fit, accrût le nombre des mal-con- des Paistens: & ainsi, diminua la force des Bas. Etats.

Ce fut en ce temps-là, le 22. Jan- Union vier 1579, que le Prince d'Orange d'Uriell Guillaume posa la première pierre l'an1579, fondamentale de la République des Païs-Bas, par l'Union étroite qu'il fit faire à Utreêt des Provinces de Gueldres, de Zutphen, de Hollande, de Zelande, de Frise, & des Ommelandes, consistant en vingt-six Articles, dont voici les principaux.

Que les Provinces s'allioient contre leur ennemi commun, se promettant assistance mutuelle, sans pouvoir traiter ni de Paix ni de Guerre, que par commun consen-

E 2

tement; cela sans préjudice des Priviléges, Statuts & Coûtumes de chaque Province : ce qui a été violé sous le Gouvernement de Maurice Prince d'Orange : les Etats Généraux s'étans attribuez Jurisdiction fur les Sujets des Provinces, qui auparavant n'avoient pour Seigneurs que les Etats particuliers de chaque Province. Ce Traité fut nommé l'Union d'Utrect, parce qu'il se fit en cette Ville-là. Il fut ratifié par tous les Gouverneurs des Provinces; & les Etats, pour montrer qu'une parfaite union étoit nécessaire pour leur salut, prirent pour Devise ces belles paroles de Micipsa, Belle De-dans Saluste, Concordia res parva crescunt : c'est à dire, que les peti-

vise des Etats. tes choses deviennent grandes par la

concorde.

Prise & t Cette année-là, la Ville de Mafac de strict fut prise & emportée de force Mastrict. par le Duc de Parme, aprés un Sié-On traite ge de quatre mois : & l'on traita inutilement de Paix à Cologne par inutilement de la médiation de l'Empereur Rodol-Paix à phe, parce qu'on ne vouloit pas ac-Cologne. corder la liberté de la Religion dans

DE HOLLANDE. 101 les Païs-Bas, bien qu'elle eût été permise en Allemagne & en France.

Sous le Gouvernement du Duc de Parme, il y eût divers Combats en Flandres, entre les mal-contens. Et les Troupes des Etats, commandées par Monsieur de la Nouë, qui furprit Ninove en Flandres, où il prit dans leur lit le Comte d'Egmont, fa Femme, fa Mere, avec le Comte Charles son Frere, qui furent menez prisonniers à Gand: où le peuple, en passant, leur jetta de la bouë, leur dit mille injures, & leur reprocha d'avoir abandonné leur Patrie, pour se joindre aux bourreaux de leur Pere.

Mais Monsieur de la Nouë, aprés Monsieur plusieurs heureux succés, sut sur de la pris lui-même, avec peu de gens Noue fait qu'il avoit, par le Vicomte de Gand Goment de Marquis de Risbourg: parce que le Limbonig sieur de Marquette ne suivant pas l'ordre de Monsieur de la Nouë, n'avoit pas roinpu un Pont, par lequel on pouvoit venir à lui. Par ordre du Duc de Parme, il fut mis prisonner dans le Château de Limbourg, où il sut cruellement traité

102 MEMOIRES par les Espagnols, qui lui offrirent de le mettre en liberté, à condition qu'on lui crevât les yeux; ce qui fait voir combien ce grand Capitaine étoit redouté des Ennemis. Enfin, aprés une longue prison, il sut échangé pour le Comte d'Egmont, en jurant de ne plus porter les Armes contre l'Espagne, dont le Duc de

Lorraine, & plusieurs autres Princes & Seigneurs le cautionnérent.

de la Noue for de prison.

> Outre son intelligence dans le métier de la guerre, louée de tous les Historiens, il n'y cut jamais une vertu si pure, ni si désintéressée que la fienne, dont il donna des preuves continuelles dans le cours de sa vie : mais une entr'aures, trés-remarquable. Monsieur de la Nouë Bras de Fer étoit un Gentilhomme de Bretagne, & avoit une sœur mariée à Monsieur de Vezins personne de qualité d'Anjou trés-riche, qui eût d'elle un fils & deux filles. Cette sœur avoit eu vingt mille écus en Mariage : mais étant morte jeune, Monsieur de Vezins épousa une Demoiselle Suivante de sa femme, dont il eut plusieurs enfans. Cette Mégé-

Générofité incroyable de Monfieur de la Nouë.

DE HOLLANDE. 102 re, aprés la mort de son Mari, defirant affurer à ses enfans les grands biens de la Maison de Vezins, ne trouva point de meilleur expédient, que de livrer pour une fomme d'argent, les enfans de la premiére femme sa Maîtresse, à un Marchand Anglois, à condition qu'on ne les revît jamais. Cet homme les transporta d'abord aux Isles de Jarsei & de Garnesei; On ne sçait ce que les filles devinrent : mais ce Marchand étranger, moins inhumain que cette Marâtre, ayant compassion du fils, l'emmena avec lui à Londres. où il l'éleva, & lui fit apprendre le métier de Cordonnier. Ce garçon étant devenu grand, & courant le Pais, se rencontra en Flandres lors que Monsieur de la Nouë y commandoit l'Armée des Etats : & lui apportant des Souliers, Monsieur de la Nouë, aprés l'avoir bien considéré, dit à ceux qui se trouvérent auprés de lui, que ce garçon avoit l'air, la taille, & l'alleure de son Beaufrere de Vezins ; Lui , qui avoit été exposé à l'âge de quatre à cinq ans: à qui il étoit toûjours resté

quelque mémoire de son nom, de fon Païs, & de ce qu'il étoit, lui dit qu'il s'appelloit Vezins, & qu'il étoit François d'origine; mais il n'en fut que cela, à cause des grandes affaires que Monsieur de la Nouë avoit lors sur les bras. Quelques années aprés, étant sorti de sa prison de Limbourg, & s'étant retiré à Geneve: ce même garçon qui alloit par le monde, comme font les ouvriers, s'étant encore presenté à lui en ce lieu où il étoit sans affaires ; aprés l'avoir bien questionné; & avoir reconnu, outre la ressemblance générale, des marques particulières qu'avoient ceux de la Maison de Vezins, il résolut de le faire reconnoître pour héritier de cette Mailon: & fit, contre son intérêt; toutes les poursuites nécessaires en Anjou, au Conseil, & au Parlement, pour son rétablissement; mais la mort l'ayant surpris au Siége de Lamballe en Bretagne, où il fut tué d'une mousquetade, devant que l'affaire fût consommée, son fils

Le fils de Odet de la Nouë, que j'ai vû en ma Monsseur jeunesse Ambassadeur extraordinai-

# DE HOLLANDE. 105 re en Hollande, aussi généreux que de le

fon pere, suivant ses vertueuses tra- Nous, ces, termina l'affaire; & par un aussignératives de la maison de Vezins, dont les Ensans de cette cruelle marâtre étoient en possession : & c'est de lui qu'est venu Monsieur le Marquis de Vezins d'aujourd'hui. Voilà des actions héroiques du Pere & du Fils, qu'on ne sçauroit assession : & c'est de lui qu'est venu Monsieur le Marquis de Vezins d'aujourd'hui. Voilà des actions héroiques du Pere & du Fils, qu'on ne sçauroit asses le lecteurs. Curieux seront bien aises d'apprendre : outre que l'exemple d'une vertu si rare porte quelquesois les ames bien nées à en faire de semblables.

En ce même temps, le Prince Le Prince d'Orange, qui avoit été fait Gou-ge, Gouverneur de Flandres, fut à Gand, gender où il réforma le nouveau Magistrat, de Flanciabli contre les Priviléges de la Vil-dres. le, par laviolence de Jean Imbite homme audacieux & violent, qui avoit alors toute l'autorité dans la Ville. Imbise se retira en Allemagne ehez le Prince Casimir Palatin, qui avoit mené auparavant un si grand nombre de Cavalerie aux Etats, qu'ils en avoient été plus incommo-

106 MEMOIRES dez, que foulagez & défendus; Depuis, Imbife étant retourné à Gand, y domina encore quelque temps tyranniquement, marchant entouré de trente Halbardiers; Mais enfin, s'étant élevé une faction contraire, comme il n'y a rien de plus inconffant que la volonté d'un Peuple, il fut arrêté: on lui fit fon

Procés, & eut la tête trenchée. L'an 1580. le Prince d'Orange remontra aux Etats Généraux que, vû la desertion de quelques Provinces, & de plusieurs de leur Corps, qui s'étoient accommodez avec le Roi d'Espagne, par le moyen du Duc de Parme, ils ne se pouvoient pas soûtenir d'eux-mêmes contre un si puissant Ennemi; qu'ainsi, ils étoient obligez par cette impuissance, ou de s'accommoder avec l'Efpagne, ce qu'il ne leur confeilleroit jamais; n'y ayant point de seureté, ni pour leur vie, ni pour leur Religion : ou de choisir quelque Prince voilin pour leur Seigneur, & qu'il n'y en avoit point qui lui semblat plus propre, que le Duc d'Anjou & d'Alençon, Frere unique de

DE HOLLANDE. 107 Henri troisiéme Roi de France; Ce qu'ayant approuvé, ils envoyérent. en France des Députez, dont le plus considérable étoit Philippes de Marnix, Seigneur de sainte Aldegonde, qui firent un Traité avec lui en Les Etats Septembre 1580, au Château du traitent Plessis les Tours : par lequel il étoit avec le porte, que les Etats de Brabant ,d' Alende Flandres, de Hollande, de Zie- çon & le lande, d'Utrect, & de Frise, le re-fent pour connoîtroient pour leur Seigneur leur Seigneur leur Seigneur Souverain, & ses Descendans aprés gneur: lui : à condition de laisser les choses de la Religion en l'état qu'elles étoient. & de conserver les Priviléges des Provinces.

Qu'il assembleroit tous les ans les Etats Généraux, qui néanmoins auroient le pouvoir de s'assembler quand il leur plairoit. Qu'il nemettroit personne dans les Charges, dans les Places, & dans le Gouvernement du Païs, que du consentement des Etats: & que s'il contrevenoit aux Priviléges des Provinces, & au present Traité, il-seroit déchû de la Souveraineté: & qu'ils seroient délité.

108 MEMOIRES qu'ils lui auroient prêté, & pourroient choisir un autre Prince.

L'ATchidue Matthias le retire des Pais-B.15

-Alors l'Archidue se voyant inutile au Païs-Bas: & qu'on cherchoit une plus puissante protection que la sienne, se retira aprés avoir été remercié par les Etats, & régalé de plusieurs presens, selon le temps & leur pouvoir : laissant la réputation d'un trés-bon Prince & trés-modéré: mais ses Ennemis le rendirent fuspect sur la fin , de quelque intelligence avec les Espagnols.

Le Prince d'Orange sollicita, de tout son pouvoir, la venuë du Duc d'Alencon, pour être foûtenu, & le Païs austi, d'un Prince si considérable : mais principalement, parce qu'au mois de Juin de la même année 1580. le Roi Philippes

Profeription du Roi Philipppes fetre le Prince

avoit publié une cruelle Profeription contre lui, par laquelle il lui cond con reproche d'abord les bien-faits dont il étoit redevable à l'Empereur Charles : entr'autres, de lui avoir d'Oranaffuré la fucceffion de René de Naffau, & de Châlon Princed'Orange, Ou'il l'avoit fait Gouverneur de Hollande, de Zelande, d'Utrect,

ge.

DE HOULANDE. 100 & de Bourgogne : Chevalier de la Toison d'or , & Conseiller d'Etat. Que nonobstant qu'il fût Etranger, il l'avoit comblé de biens & d'honneurs, dont il étoit fort ingrat. Qu'il avoit excité la Noblesse à presenter la Requête contre l'Inquisition. Qu'il avoit introduit l'Hérésie dans les Païs-Bas, & troublé la Religion Catholique, par le brisement des Images, & la démolition des Autels. Qu'il avoit fait la guerre à son Seigneur. Qu'il s'étoit opposé à toutes les pacifications, même à celle de Gand : & qu'il avoit rompu l'Edit perpétuel. Qu'enfin, il le déclaroit ingrat, rebelle, perturbateur du repos public, hérétique, & hypocrite; & le tenoit pour un Cain, pour un Judas, pour un homme qui avoit une conscience endurcie, pour un Impie, ayant tiré une Religieuse de son Cloître pour l'épouser, & dont il avoit des Enfans: pour un mé-chant, pour un parjure; pour le Chef des Troubles des Païs-Bas, pour une peste de la Chrétienté, & pour l'ennemi du Genre humain. Qu'il le mettoit au Ban , donnant

fes biens, fon corps & fa vie, à ceux qui l'en pourroient priver. Que pour delivrer le Monde de sa tyrannie, en parole de Roi, & comme serviteur de Dieu, il promettoit vingt-cinq mille écus à celui qui le lui pourroit amener mort ou vif : lui promettant de plus impunité de tous les crimes qu'il pourroit avoir commis, & l'ennoblir, en cas qu'il ne fût pas Gentilhomme. De plus, il déclaroit tous ses adhérens, déchûs de Noblesse, d'honneur & de biens, si dans un mois aprés la publication de ce Ban, ils ne se séparoient de lui . & ne rentroient dans leur devoir.

Le Prince d'Orange publia au mois de Décembre suivant, son Apologie, qui est une pièce longue, forte & éloquente, qu'il sti lire publiquement en l'Assemblée des Etats Généraux. Le Prince y découvrit plusieurs choses, qu'il cût mieux valu pour le Roi n'avoir jamais été révélées; les Rois n'ayant pas tant d'avantage à se désendre contre leurs, Sujets avec la plume, qu'avec l'épéc: aussi il n'y sut jamais.

DE HOLLANDE. 111
répondu de la part du Roi; & pour
ce que cette Apologie est fort considérable, il est à propos d'en mettre
ici la substance.

Aprés avoir soûmis sa conduite & Apologia sa vie aux Etats Généraux, il dit du Prince qu'il étoit forcé, contre son naturel ge. & sa coûtume, de découvrir des ordures qu'il eût bien voulu cacher: & que si on ne l'eût accablé d'injures & de casomnies, il eût simplement répondu à la Proscription, qu'il eût fait paroître injuste & sans sondement. Que son Ennemi qui l'a saite, & le Prince de Parme qui l'a publiée, n'ayans pû le tuer par le poison & par l'épée, essayent de le blesser par le venin de leur langue.

Quant aux bien-faits qu'on lui reproche, il avoué avoir reçû beaucoup d'honneur de l'Empereur Charles-Quint, qui l'avoit nourni neuf ans entiers dans sa chambre; que sa Mémoire lui seratoûjours honorable, ce sont ses propres termes; Mais qu'il étoit forcé de dire, pour maintenir son innocence, qu'il n'avoit jamais reçû aucuns bien-faits

de l'Empereur : & qu'au contraire, il avoit fouffert de grandes pertes en le servant.

Qu'il ne pouvoit pas le priver de la succession de René de Nassa & de Châlon Prince d'Orange, son Cousin germain, dont il étoit seul héritier, sans une injustice manifefle: au moins qu'on appellat libéralité, de ne pas prendre le bien d'autrui.

Que tant s'en faut qu'il en cût reçû aucuns bien-faits : qu'au contraire, l'Empereur, pour le bien de ses affaires, étant pressé d'un côté par les Princes Protestans: & de l'autre, par le Roi de France, il avoit disposé à ses dépens, par le Traité de Passau, de la Comté de Catzenellebogen , en faveur du Landgrave de Hesse: bien qu'il lui eût été adjugé par la Chambre Impériale de Spire, avec plus de deux millions d'arrérages; Et que le même Empereur n'avoit tenu compte de remettre le Prince René de Naffau son Cousin germain, en la posfession du tiers du Duché de Juliers qui lui appartenoit par leur Ayeule

DE HOLLANDE. Marguerite Comtesse de la Mark, quoi qu'il se vit victorieux par la

valeur de ce Prince.

Que le Roi Philippes l'avoit privé de la jouissance de la Seigneurie de Châtelbelin, dont il lui étoit dû plus de trois cens cinquante mille livres d'arrérages, ayant évoqué injustement à son Conseil la Cause, prête à juger au Parlement de Malines, qui depuis est demeurée indécise: ce qu'il allégue pour faire voir lequel des deux, du Roi, ou de lui,

doit être taxé d'ingratitude.

Qu'il avoit dépensé plus de cinq, cens mille écus, tant en l'Ambassa. de qu'il fit contre son gré vers l'Empereur Ferdinand, que lors qu'il fut en ôtage en France pour la Paix de Château en Cambresis : & l'année que commandant toute l'armée Impériale, il fit bâtir Charlemont & Philippeville, à la barbe des Généraux de France, en laquelle il ne toucha que trois cens/Florins par mois, ce qui ne suffisoit pas pour ceux qui tendoient ses Tentes.

Que tout au contraire, ceux de fon nom avoient dépensé de grands 114 M E M O I R E S biens, & exposé librement leur vie, en servant les Princes de la Maison d'Aûtriche. Que le Comte de Nassau Engilbert second de ce nom son Bis-Ayeul, étant Gouverneur des Païs-Bas pour l'Empereur Maximi lien Premier, lui avoit assuré ces Provinces par le gain d'une Bataille.

Que le Comte Henri de Naslau fon Oncle paternel, persuada aux Electeurs de l'Empire, de présérer Charles d'Aûtriche, petit-fils de Maximilien, à François premier Roi de France, & lui mit la Cou-

ronne Impériale sur la tête.

Que Philebert de Châlon Prince d'Orange, avoit conquis la Lombardie & le Royaume de Naples à l'Empereur: & que par la prise de Rome & du Pape Clement VII. son Ennemi, il l'avoit comblé de gloire & de grandeur.

Que le Neveu de ce Philebert René de Nassau & de Châlon, son Cousin germain, étoit mort à saint Dister aux pieds de l'Empereur, aprés avoir réparé le dommage d'une-Bataille perduë, & conquis le Duché de Gueldres; Qu'enfin, si ceux DE HOLLANDE. 115 de Nasiau n'avoient jamais été au monde: & que les Princes d'Orange n'eussient pas tant fait d'Exploits considérables avant que le Roi sût né: qu'il n'auroit pas mis tant de Tîtres, de Païs, & de Seigneuries au front de cette infame Proscription qui le déclare traître & méchant: crimes qui ne tombérent jamais sur aucun de sa race.

Que pour tant de dépenses & de services signalez, on ne pouvoit pas montrer la moindre marque de reconnoissance des Princes d'Aûtriche envers ceux de sa Maison.

Que les Rois de Hongrie avoient donné à ses Prédécesseurs, pour marque perpétuelle de leur valeur, en les défendans de l'invasion des Infidéles, plusieurs pièces d'Artillerie qui lui ont été ravies & emportées hors de son Château de Breda, quand le Duc d'Albe tyrannisoit les Pais-Bas.

Quand le Roi lui reproche de l'avoir fait Gouverneur de Hollande, de Zelande, d'Utrect, & de Bourgogne, Chevalier de son Ordre, & Conseiller d'Etat; il ré-

116 MEMOIRES pond, ques'il en doit sçavoir quelque gré à quelqu'un , c'est à l'Empereur, qui l'avoit ainsi ordonné en partant pour Espagne, en considé. ration de ses services. Que le Roi étoit lui-même déchû de l'Ordre, par la contravention aux Articles qu'il avoit juré d'observer : par lesquels les Chevaliers ne peuvent être jugez que par leurs Confreres, ayant fait condamner Messieurs les Comtes d'Egmont, de Horn, de Bergues, & de Montigni, par des Faquins & gens de rien. Que le Gouvernement de Bourgogne lui appartenoit héréditairement : ceux de Châlon en ayant toûjours joui sans contredit; & que, quant à la Charge de Conseiller d'Etat, il obtint par la brigue & par le confeil du Cardinal de Granvelle, qui par là se vouloit mettre à couvert,

toute croyance & confiancé en lui.
Quand le Roi objecte, pour le rendre odieux, d'avoir épousé une R digieuse; il dit que celui qui médit, dont être exempt de tout blâmo;

à cause de l'autorité que le Prince avoit envers le Peuple, qui avoit

DE HOLLANDE. 117 & que c'est une horrible impudence à Philippes, de lui reprocher un Mariage légitime & selon Dieu, lui qui est tout couvert de crimes : soûtenant, lors qu'il épousa l'Infante de Portugal, Mere de Dom Carlos, qu'il étoit effectivement marié à Donna Isabella Osorio, dont il avoit eu trois Enfans. Qu'il a été le Parricide de son propre Fils, pour avoir parlé en faveur des Païs-Bas, & l'Empoisonneur de Madame Isabelle de France sa troisiéme Femme, Fille du Roi de France Henri fecond : pendant la vie de laquelle, il avoit entretenu publiquement Donna Eufratia, qu'il fit épouser par force au Prince d'Ascoli, étant enceinte de son fait, afin que son Bâtard héritât des grands biens de ce Seigneur, dont il mourut de déplaifir , fi ce ne fut (dit le Prince) d'un morceau plus aifé à avaler qu'à digérer.

Que depuis, il n'avoit point eu de honte de commettre un inceste public, épousant sa Niéce, Fille de l'Empereur Maximilien second, & de sa propre Sœur; Mais il avoit

dispense, dit le Roi; Oüi du Dieu en Terre, dit le Prince: car le Dieu du Ciel ne la lui auroit jamais accordée; ce sont les propres termes du Prince.

Que cela étoit aussi étrange qu'insupportable, qu'un homme noirci d'Adultéres, d'Empoisonnemens, d'Incestes, & de Parricides, lui fit un crime d'un Mariage approuvé de Monsieur de Montpensier son Beaupere, plus grand Catholique en effet, que les Espagnols ne le sont de grimace. Que quand sa Compagne auroit fait des Vœux en son bas âge: ce qui étoit contre les Canons & les Arrêts, suivant l'opinion des plus grands hommes : & qu'il n'y auroit point eu plusieurs protestations; qu'il n'étoit pas si peu versé en la bonne Doctrine, qu'il ne scût que tous ces liens nouez par les hommes, pour des raisons de pur intérêt, ne pouvoient avoir aucune force devant Dieu.

Sur ce que le Roi le traite d'Etranger: il dit, que ses Ancêtres ont possédé depuis plusieurs Siécles, des Comtez & des Baronnies DE HOLLANDE. 119 en Luxembourg, en Brabant, en Hollande, & en Flandres: & que ceux qui y ont des Terres, ont toûjours été tenus pour naturels du Païs.

Que le Roi est donc Etranger aussi bien que lui, étant né en Espagne, Païs naturellement ennemi des Païs-Bas: & lui en Allemagne, Païs voisin & ami de ces Provinces. Mais, (dit le Prince) on dira qu'il est Roi? à quoi il répond; Qu'il soit Roi en Castille, en Arragon, à Naples, aux Indes, & en Jerusalem , s'il veut, & Dominateur en Asie & en Afrique; Pour lui, qu'il ne reconnoît qu'un Duc & qu'un Comte, dont la puissance est limitée par les Priviléges du Païs que le Roi a jurez. Qu'il faut qu'il apprenne & les Espagnols avec lui, s'ils ne le sçavent pas: que les Barons de Brabant, quand les Princes sortent des termes de la raison, leur ont bien fait voir quelle étoit leur puissance. Il finit ce discours, en disant, que c'est une chose étrange, qu'on lui ose objecter d'être Etranger au Païs-Bas : vû que ses Prédécesseurs étoient Ducs de Gueldres, & possé-

doient de grands biens dans ce Païs, lorsque les Ancêtres du Roi étoient seulement Comtes de Hasbourg, demeurant en Suisse: & lors même que leur race étoit inconnue dans le

monde. Le Prince soûtient que le dessein des Espagnols a toûjours été, d'assujettir les Provinces des Païs-Bas, & de les gouverner tyranniquement, comme ils font les Indes , Naples , Sicile, & Milan; ce qu'ayant été connu de l'Empereur Charles-Quint, il remontra à son fils Philippes en sa presence, & du vieux Comte de Bossut, ainsi que de plusieurs autres : que s'il ne réprimoit cet orgueil des Espagnols, qu'il se-roit cause de la ruine entière de ces Provinces: mais que, ni l'autorité paternelle, ni le bien de ses affaires, ni la Justice, ni son Serment, qui retient les plus barbares, n'ont pû retenir cette passion violente de les tyranniser.

Que le Païs accorda un secours considérable d'argent au Roi: par le moyen duquel, & par le courage de la Noblesse de ces Provinces,

ayant

DE HOLLANDE. 121 ayant gagné deux fameules Batailles, & fait quantité de prisonniers de la plus haute qualité du Royaume de France, il fit la Paix à Château en Cambresis, qui lui étoit aussi profitable, que desavantageuse à ses ennemis : & que s'il restoit au Roi un peu de reconnoissance, il ne pourroit nier que le Prince n'ait été un des principaux instrumens de cette Paix , l'ayant traitée en particulier par son ordre, avec le Connêtable de Montmorenci, & le Maréchal de S. André : le Roi l'ayant assuré qu'il ne pourroit jamais lui rendre un service plus grand ni plus agréable, qu'en faisant cette Paix : voulant passer en Espagne à quelque prix que ce fût.

Mais ces secours d'argent, & ces heureux succés obtenus par le Sang de la Noblesse des Provinces, surent tenus pour des crimes de Leze-Majesté: parce qu'on ne voulût rien accorder, qu'à condition que les Etats Généraux s'assemblassent par les mains des Commissaires du Païs, pour rogner les ongles à

ces harpies de Barlaimont, & autres leurs femblables: assurant que ce sont là les deux grands crimes qui ont fait naître dans l'esprit du Roi, & dans ceux de son Conseil, cette haine implacable contre les Flamands.

Le premier de ces crimes sut la demande de l'Assemblée des Etats Généraux, autant hais des méchans Princes, parce qu'elle bride leur tyrannie, qu'ils sont aimez & révérez par les bons Rois, vrais peres du peuple, comme le fondement le plus assuré d'un Etat, & le vrai re-

pos des Souverains.

L'autre crime est d'avoir demandé les Commissaires du Païs pour l'Administration des sommes accordées: le Prince disant que les mangeurs de peuples réputent leur larcin & leur péculat un meilleur revede voyant hors d'état de voler impunément, ils cherchent des prétextes en flatant les Princes, pour les enssammer contre les Sujets: & conclut cet Article, assurant les Etats Généraux, susquels il s'adresDE HOLLANDE. 123 fe incessament) qu'il a vû leurs actions, qu'il a oui leurs discours, & qu'il aété témoin de leurs Confeils, par lesquels ils les dévouoient tous à la mort, les destinant au massacre: comme aux Indes, où les Espagnols ont exterminé trente fois plus de peuple qu'il n'y en a dans

les Païs-Bas. Sur ce que le Roi l'accuse d'avoir fait des brigues, d'avoir gagné les cœurs de ceux qui desiroient des nouveautez, sur tout des suspects de la nouvelle Religion : & d'avoir été Auteur de la Requête contre l'Inquisition : il avoue avoir toûjours été de la Religion Réformée dans son cœur : le Comte Guillaume de Nassau son Pere l'ayant introduite dans ses Etats. Qu'il avoit appris de la bouche du Roi Henri second, servant d'ôtage en France pour la paix que le Duc d'Albe traitoit pour exterminer tous ceux de la Religion, en France, aux Païs-Bas, & par toute la Chrêtienté: qu'on avoit résolu d'établir l'impitoyable Inquisition : par la sévérité de laquelle on n'avoit qu'à regarder

une Image de travers, pour être condamné au feu. Qu'il n'avoit pû fouffrir que tant de gens de bien, & de Seigneurs de sa connoissance, fusient dévouez à la mort; qu'ainsi, il avoit pris une ferme résolution, d'exterminer cette wermine d'Espagnols: & que s'il cût été bien secondé dans ce juste & généreux dessein, il n'y auroit plus de mémoire d'eux au Païs-Bas, que par leurs ossemens, & par leurs tombeaux.

Quantà la Requête dont on lui faisoit un Crime; qu'il tient à trésgrand avantage, tant pour son honneur & sa réputation, que pour le service du Roi, & le bien du Pais: d'avoir conseillé qu'elle fût presentée, comme un moyen assuré pour détourner le deluge des maux infinis qui survinrent aprés; & quant aux Prêches: qu'il conseilla anssi à Madame de Parme de les permettre, les choses étant dans un état qu'on ne pouvoit plus les en empêcher, sans la juste crainte d'une manifeste subversion.

Quand le Roi dit que la pré-

DE HOLLANDE. 125 voyance de la Duchesse de Parme fut si grande, qu'il fut contraint de fortir des Païs-Bas:il dit qu'on diroit vrai, si on disoit que sa tromperie & sa déloyauté en furent la cause; Qu'un an auparavant, il avoit voulu se retirer, & se démettre de ses Charges, mais que Messieurs de Bergues & de Montigni ayant péri en Elpagne, les gibets étant plantez, & les feux allumez de toutes parts; qu'il avoit résolu de se mettre en feureté, sans se fier sur les lettres du Roi, conçûes en des termes honnêtes pour le mieux attraper.

Qu'on s'étoit attaqué à sa personne, & à ses biens; Que la considération des Priviléges de l'Université de Louvain, ni du Païs de Brabant, n'avoit pas eu le pouvoir d'empêcher qu'on ne menât son Fils prisonnier en Espagne; Que par un traitement si njuste & si rigoureux, il étoit délié de tout serment, & bien fondé, de faire la guerre à son Ennemi: ce qu'on lui reprochoit com-

me un grand crime.

Qu'on ne lui reprochoit rien, que Henri Prédécesseur du Roi n'eût

fait : car, tout Batard qu'il étoit il se rebella contre son Prince naturel Don Pedro Roi de Castille & de Leon, qu'il tua de sa propre main. Si le Roi répond que Don Pedro étoit cruel & tyran : & qu'il posséde la Castille à ce seul titre ; pourquoi ne le traitera-t-on pas de la même maniére (dit ce Prince) n'y ayant jamais eu de Tyran qui ait violé les Païs avec plus d'arrogance, ni qui ait rompu la Foi jurée avec moins de pudeur que Philippes : & qu'au moins, Don Pedro n'étoit ni parricide, ni incestueux, ni homicide de sa femme; mais quand il prendroit les armes contre le Roi. & qu'il seroit né son Sujet, il ne feroit rien que ce qu'Albert Premier Duc d'Aûtriche, auparavant Comte de Hasbourg, Prédécesseur du Roi, avoit fait contre l'Empereur Adolphe de Naslau fon Seigneur l'un de ses devanciers.

Le Prince soûtient qu'il y a obligation mutuelle entre les Ducs de Brabant, & leurs Vassaux; Qu'ils doivent obéssiance au Prince: quie se son côté doit conserver leurs Prince.

DE HOLLANDE. 127 viléges, dont les principaux sont; Que les Dues ne peuvent changer l'état du Païs par aucune Ordonnance. Ils doivent se contenter de leur revenu ordinaire. Ils ne peuvent lever de nouvelles Impositions fans le consentement du Païs. Ils ne peuvent faire entrer des gens de guerre dans la Province, fans l'agrément des Etats. Ils ne peuvent changer le prix des monnoyes ; Et enfin, ils ne peuvent prendre aucun Prisonnier, sans Information du Magistrat du lieu, ni l'envoyer hors du Pais. Austi, les Grands de Brabant, qui par prérogative ont la Charge des armes du Païs, font obligez de conserver & maintenir les Priviléges : & ne le faisant pas, ils doivent être tenus pour parjures, & pour Ennemis de leur Patrie. Que le Roi n'a pas violé un des Priviléges, mais tous, & une infinité de fois : lui ayant ôté ses biens, ses dignitez, & fon Fils, contre les immunitez ; qu'ainsi il étoit absous du ferment de fidélité qu'il lui devoit : & par conséquent, en droit de se défendre de cette violence par la

128 MEMOIRES guerre; principalement, n'ayant jamais voulu réparer ses fautes, ayant méprisé & rejetté les intercesfions de l'Empereur Maximilien, & les supplications de ses Sujets, par la députation des Principaux Seigneurs qu'il a fait mourir contre le droit des gens, par la main du Bourreau, & tous les autres qu'il a pû faifir par artifice, s'étans fiezen les paroles trompeuses : ce qui le justifie suffilamment d'avoir pris les armes pour sa conservation, ainsi que pour celle de sa Patrie. Et bien que la premiére fois il n'ait pû prendre pied au Païs-Bas, comme on lui reproche : il n'y a rien en cela qui ne soit arrivé aux plus grands Capitaines, & au Roi même, qui souvent est entré en Hollande & en Zelande avec de puissantes Armées , dont il a été chasse honteusement , sans qu'il y posséde un seul poûce de terre. Et comme par son serment il veut, qu'en cas de contravention

aux Loix, on ne lui obéisse plus: pourquoi est-il si téméraire de dire que le Prince a pris injustement les

armes.

DE HOLLANDE 129 Sur ce que le Roi dit qu'il a pratiqué & monopolé de revenir en Hollande & en Zelande : il répondn'y être venu qu'à l'instante priére des principaux de ces Provinces : ce qu'il peut justifier par leurs Lettres. Quand le Roi l'accuse d'avoir persécuté les Écclésiastiques, chasse les Catholiques , & banni la Religion : le Prince répond que cela s'est fait par commun consentement, pour conserver leurs priviléges & leur vie contre des gens qui ont fait Serment au Pape, & qui machinent incessamment contre la liberté du Pais, & la Religion nouvellement établie : ce qui fut representé au Traité de Paix projetté à Breda, où ce Point, touchant la Religion, fut justifié par l'Arrêté & le Sceau de toutes les Villes : & qu'il étoit injuste qu'on lui imputât ce qui étoit fait par Ordonnance unanime de tout le Païs.

Quand on lui reproche d'avoir permis la liberté de conscience: il répart que la lueur des seux, qui ont réduit en cendres tant de gens, n'a jamais été agréable à ses yeux,

comme elle a réjouï ceux du Due d'Albe & des Espagnols: & qu'il aété d'avis que ces persécutions cessassent

Il avoüe ingenuement que le Roi, avant la tenue des Etats de Gand, & fon départ pour l'Efpagne, lui ordonna de faire mourir pluseurs gens de bien, suspects de la Religion; Commandement cruel qu'il ne voulut pas executer: au contraire, il les avertit, ne le pouvant faire en bonne conscience, & voulant plûtôt obéir à Dieu qu'aux hommes.

Il dit qu'on a tort de l'accuser du massacre de quelques Ecclésastiques, vû que lui-même à fait mourir par la justice plusieure a coupables de ces crimes: & que ceux qui étoient de Maison Illustre, comme le Comte Guillaume de la Mark, convaincus de semblables violences, ont été punis seulement par la prison, & par la privation de leurs Charges en considération de leurs Alliances.

Sur ce que le Roi dit n'avoir point commandé au Due d'Albe l'Impofition du dixiéme &t du vingtième denier : le Prince d'Orange répond, que son impunité prouve assez qu'il DE HOLLANDE. 131 en avoit ordre : Qu'îl ne peut éviter le nom de Tyran, ayant commandé ce Tribut, ou n'ayant pas puni
une si grande audace commise contre son gré. Hajoûte, que le Due
n'étoit pas si impertinent, d'oser
établir une si cruelle imposition sans
un commandement exprés, & souvent réxérée: qu'autrement il n'auroit pas condamné le Bourguemaistre d'Amsterdam à vingr- cinq mille
florins d'amende, pour s'être opposé à la levée de ce dixiéme denier.

Que le Roi cât bien mieux fait de conserver la Goulette & le Royaume de Tunis, que l'Empereur avoit conquissur le Turc, & qu'il préséroit à ses autres Victoires: que de faire une guerre injuste à ses Sujets; mais que cette rage & cette sureur, qui le transportent, lui aveugloient les yeux pour ne pas voir ce mal, & l'entendement pour ne le pas comprendre : ayant mieux aimé faire voir son impussiance contre spropres Sujets, que d'employer ses forces contre l'ennemi du nom Chrêtien. Il ajoste, que comme Annibal avoit jure la ruine des

F 6

Romains sur l'Autel de ses Dieux; que le Duc d'Albe avoit aussi; que le Duc d'Albe avoit aussi; que le Duc d'Albe avoit aussi; que le prouve assez par les cruautez qu'il y a exercées. Que si on connoît le Maître par ses Serviteurs, on doit bien connoître le naturel du Roi, & son inclination pour le Païs, par la tyrannie de ce Ministre impi-

toyable. Quand le Roi dit qu'il a dispense du Pape pour ne pas garder son Serment : le Prince répond que le Roi ne considére pas qu'en même temps fes Sujets, en ne le gardant pas, étoient déliez du Serment d'obéiffance qu'ils lui avoient juré. Il ajoû. te que le Duc d'Albe étoit prêt de faire pendre les principaux de Bruxelles, qui s'opposoient à la levée du dixiéme denier : qu'il avoit ordonné au bourreau d'apprêter dix-sept cordes : que le Dictum de la Sentence étoit écrit, & les Soldats Espagnols prêts à prendre les armes pour soûtenir cette exécution, lors que les heureuses nouvelles de la prise de la Brille arriverent, qui les sauvérent du gibet.

DE HOLLANDE. 133

Parlant de l'Edit perpétuel : il dit qu'il se fit avec Dom Jean, contre son avis, & celui des Etats de Hollande & de Zelande, par l'artis fice des Espagnols. Qu'il n'y avoit de différence entre le Duc d'Albe. le Commandeur de Requesens, & Dom Jean, finon, qu'il étoit moins dissimulé qu'eux : & qu'il ne pouvoit pas cacher fi long-temps fon venin, que les autres : ayans les mêmes ordres que les précédens Gouverneurs, d'opprimer le Païs : ce qui a été rendu public par les Lettres interceptées qui n'ont pas été contestées.

Quand on lui dit qu'il a rompu la Pacification de Gand & l'Edit perpétuel : il répond que ce font les Efpagnols, qui ne remettoient personne en possession de leurs biens & de
leurs Charges, & qui retenoient les
prisonniers. Que le Roi avoit commandé à Dom Jean, de n'observer
point cette Paix, comme on le voit
par les Lettres interceptées; Et que
quand Dom Jean la jura; ce fut à
condition qu'il l'observeroit jusqu'à
ce qu'il s'en repentit, dont il s'ex-

pliqua à quelques-uns des États ; Ainsi, la Paix de Gand, & l'Edit perpétuel étant violez : qu'il étoit au pouvoir des Etats de se précautionner, en expliquant, augmentant, & changeant le Traité pour leur seurce, & pour leur bien.

Que s'il y a eu quelques infolences de la Soldatefque dans ses Gouvernemens: qu'elles lui ont fort déplù: & que cene sont que des roses, aux prix des excés intolérables

commis par les Espagnols.

Le Prince se plaint de la trahison de plusieurs Seigneurs & Genrilshommes du Pais, qui ont préféré leurs intérêts particuliers, à la tyrannie Espagnole au bien de leur Patrie qu'ils ont déchirée par leur division, & qu'ils pouvoient rendre fleurissante par la concorde. Et s'emportant contre l'infidélité de ses faux Freres, qui se nommérent Mal-contens : il dit qu'on ne sçauroit affez s'étonner de l'inconftance & de la vanité de leurs diverses résolutions : Il fervent, dit-il , le Duc d'Albe & le Commandeur, comme Valets , & me font la guerre à ou-

DE HOLLANDE, 135 trance. Peu aprés ils traitent avec moi, ils se réconcilient, & se déclarent Ennemis des Espagnols. Dom Jean vient, ils le suivent, ils machinent ma ruine. Quand Dom Jean manque son entreprise sur Anvers; ils le quittent, ils me rappellent. Je ne fuis pas plûtôt venu : que contre leur serment, fans me rien communiquer, ils appellent l'Archidue Matthias. Est-il venu , ils le laissent; & sans l'avertir, vont querir le Duc d'Anjou, auquel ils promettent merveilles : & auffi-tôt ils l'abandonnent, & se joignent au Duc de Parme ; Sur quoi il s'écrie. Y a-t-il flots de la Mer plus inconftans, n'y d'Euripe plus incertain, que la legéreté de ces gens-là, qui ont consenti à cette Proscription : moi qui fuis cause, par ma fermeté & par mon courage, qu'ils ont été remis dans leurs biens & dans leurs Charges.

Quand on lui dit qu'il a brigué les Gouvernemens de Brabant & de Flandres : il répond en un mot, qu'il n'acu ces Emplois qu'à la priére des Etats, & par une approbation gé-

nérale.

Quand ont veut le rendre odieux, en difant qu'il charge le peuple d'impositions: il répond qu'elles font mises par les Etats, du consentement des peuples; & que, si le Rojen met bien de si excessives sur ses Sujets, pour opprimer la Hollande & la Zelande, & autres Provinces-Unies: pourquoi ne leur seroit-il pas permis d'en mettre sur eux, pour se garantir de la tyrannie Espagnole?

Quand on blâme le Prince d'avoir ôté dans les Villes des Officiers bien affectionnez au Roi : il dit qu'ils étoient un peu trop bons Ennemis du Païs : & qu'ainsi, il a bien fait

de les chasser.

Quand le Roi lui objecte, comme un grand crime, le crédit qu'il a parmi le peuple : il dit que cela lui est honorable; qu'il l'ait pris pour fon défenteur contre sa cruelle tyrannie, qui a allumé une haine trésjuste dans tous les cœurs.

Quand on lui reproche qu'il hait la Noblesse. Oüi, répond-il, celle qui ayant dégénéré de ses Ancêtres, en ne suivant pas leurs traces généDE HOLLANDE. 137 reuses, trahit sa Patrie, & se joint à ceux qui la persecutent.

Quand le Roi dit, que la Paix traitée à Cologne par l'entremise de l'Empereur Rodolphe, a été jugée raisonnable de toutes personnes de bon fens : le Prince dit qu'il s'enfuit par là, que tous ceux qui l'ont jugée déraisonnable & captieuse, sont dépourvûs de raison & de jugement; Car, quelle apparence, dit-il, qu'un peuple travaillé & appauvri d'une si longue guerre, refusât une Paix équitable avec son Prince : sinon qu'elle lui parût un appas pour le furprendre. Que cette Paix, projettée à Cologne, leur étoit pire que la guerre : & que le miel d'une languetraîtresse cft toujours plus dangereux que la pointe des épées. Que fil'Empereur a crû cette Paix raifonnable : qu'il en a été persuadé par les traîtres de la Patrie.

Quand on lui objecte l'Union d'Utrect comme le plus grand des crimes, & qu'on la trouve mauvaife: il dit que tout ce qui est bon aux Etats, paroit trés mauvais aux Espagnols: & que ce qui est falutaire

MEMOIRES aux opprefiez, est mortel aux fauteurs de la tyrannie. Que leurs Ennemis avoient fondé toute leur espérance fur la division : contre laquelle il n'y a point de reméde si spécifi. que, qu'une bonne union : ni d'antidote plus certain contre la difcorde, que la concorde, qui a fait évanouir toutes leurs intrigues & toutes leurs intelligences. Il avouë avoir été l'Auteur de cette Union : & le dit fi haut, qu'il fouhaite que, non seulement l'Espagne, mais toute l'Europe l'entende » Surquoi il exhorte les Etats de la bien conserver, & d'executer ce qui fignifie le trousseau des fléches liées d'un seul lien qu'ils portent dans leurs Armes; Qu'il ne rougira jamais d'une action fiutile à la conservation de leur Liberté : & que tout au contraire, il s'en glorifie.

Quand on lui reproche d'avoir chasse les Ecclésiastiques: il dit qu'il n'en a chasse aucun, qu'aprés que le Comte de Renneberg George de Lalain, Gouverneur de Frise, se sur emparé de Groningue partrahison, se par le massacre des princi-

DE HOLLANDE. 139
paux Bourgeois: entr'autres du
Bourguemaistre Hillebrand, qui
avoit tout crédit dans la Ville, le
caressant pour l'attraper, & ayant
même soupé avec lui la veille de cette insame surprise; Ne pouvant lui
être reproché que dans les troubles
suscitez par les Espagnols, on ait
jamais trempé les mains dans le sang
des Consédérez, qui se reposoient
sur la soi promise.

Quand on accuse le Prince d'avoir chassé du Païs quelques Nobles, il dénie d'en avoir chasse un feul: mais qu'ils se sont retirez volontairement par la terreur de leurs consciences, ayant ouvertement machiné la ruine de leur Patrie; & plût à Dieu, ajoûte-t-il, que leurs semblables les suivissent, pour delivrer la République de toute crainte.

Le Prince d'Orange dit, que c'est une chose ridicule de l'appeller Hypocrite: lui qui n'a jamais usé de dissimulation avec les Espagnols; Que leur étant encore ami, il leur a toûjours parlé franchement: & qu'il leur a prédit, tant de bouche, que parécrit, qu'ils filoient la cor-

de de leur ruine par ces cruelles perlécutions. Qu'ayant été forcé de devenir leur Ennemi, pour soûtenir la Liberté du Païs: quelle Hypocrisie peuvent-ils avoir remarquée en lui? si ce n'est, qu'ils appellent Hypocrisie, de leur faire la guerre ouverte, leur prendre des Villes, les chasser hors du Païs, & leur faire fans feintise tout ce que permet le droit d'une juste guerre. Que si on veut lire la défense qu'il publia il y a treize ans, pour justifier sa prise d'armes: on y trouvera des lettres d'un Roi trompeur & hypocrite, qui pensoit le surprendre par ses paroles captieuses, comme il pense à present l'étonner par ses menaces.

Quand le Roi Philippes appelle le Prince d'Orange desespéré comme un Cain & comme un Judas : il dit que c'est autre chose, de sedésier de la grace de Dieu, qui ne peut mentir : & de ne pas croire aux paroles d'un homme trompeur & insidéle; témoins les pauvres Morséques de Grenade, ainsi que les Comtes d'Egmont & de Horn, & plusieurs autres; Que la chûte de DE HOLLANDE. 747
Caïn & deJudas, fut le deserpoir caufépar des crimes énormes, où il n'est
pas réduit: sa conscience ne lui reprochant rien; Mais qu'on remarque le stile des desepérez dans cette
Proscription Turquesque & barbare.

Quand il l'accuse d'être désiant, & qu'il dit que la défiance est une chose ordinaire aux méchans: il fait une Apostrophe au Cardinal de Granvelle (qu'il tenoit l'Auteur de cette Proscription) & lui parle de cette sorte. Et toi Cardinal, qui as tant perdu de temps au Collége : fi tu n'appelles devenir sçavant, que d'être dés sa jeunesse instruit à mentir & à tromper ? que répondras-tu à cet Orateur sententieux, & amateur de son Païs, quand il dit que la meilleure & la plus grande forteresse, que peut avoir un peuple libre contre un Tyran, c'est la défiance: ce qui étoit allégué contre un autre Philippes petit Ecolier en tyrannie, au prix de ton Dom Philippes, qui furpasse les plus grands Tyrans : sa tyrannie ne pouvant être representée par aucune Philippique, non pas ME MOIRES
même par celle qu'on appelle divine? Tuy aviseras: & cependant,
dit le Prince, je dirai, j'écrirai, &
je ferai graver par tout cette belle &
utile Sentence; & plût à Dieu,
dit-il, que je sois mieux crû, que
Démosthene ne le fût de son Peuple: lequel se laissant amuser à des
brouillons & à des trompeurs semblables à toi, sut enfin ruiné de sonds

en comble. Quand le Roi lui reproche d'avoir refusé de grands avantages, pour se retirer en Allemagne, & pour abandonner les Etats : il répond qu'on ne peut assez admirer la fottife & l'impertinence Espagnole, qui l'exalte, en voulant le rabaisser & le noircir, disant qu'il a préféré le salut des Etats, & leur liberté, à son repos, & au Païs de sa naissance, Qu'il jouhaiteroit bien être delivré de tant de peines & de traverses, jouir paisiblement de ses biens, & de la presence de son fils : 'mais que cela ne se pouvant sans se parjurer, sans trahir les Etats, sans violer la foi donnée, & fans les abandonner à la cruauté de leurs ennemis mortels;

DE HOLLANDE. Qu'il ne pouvoit, ni pour les biens, ni pour la vie, ni pour femme, ni pour enfans, consentir à les laisser en proye, & à les voir déchirer, par les dents fanglantes des Espagnols. Et conclut que c'étoit-là un grand crime, de lui reprocher qu'il est homme de bien, loyal, constant, & inébranlable contre les vents des promesses, aussi bien que contre les flots des menaces. Le Prince dit que sur ces fausses accusations, le Roi & les Espagnols ont fondé cette cruelle Proscription pleine de calomnies, d'injures, & d'imprécations inconcevables, qui ne l'étonne non plus, que les fulminations que le Pape Clement VII. lança contre Philebert Prince d'O-

pas de le faire son prisonnier.

Enfin, il die aux Etats, & à toute l'Europe, que tout Espagnol, ou
Espagnolise, qui dit ou dira comme
fait cette Proscription, qu'il est méchant & traître, en a menti, a parléfaussement, & contre la verité. Cependant que les Espagnols lui interdisent l'eau & le feu, il ne laissera
pas, en dépit de leur rage, avec l'ai-

range : qui pour tout cela ne laissa

r44 ME MOIRES
de de se Amis, de vivre tant qu'il
plaira à Dieu, qui a seul en sa puis
fance sa vie & sa mort: & qui a
compté tous les cheveux de sa tête.
Quant aux biens qu'il possée: qu'il
espére, Dieu aidant, qu'ils leur coûteront si cher à les avoir, qu'ils en
chercheront ailleurs à meilleur marché; & que, quant à ceux qu'ils
lui détiennent injustement: qu'il
espére les en déposséer; & que jamais ils n'ont ravi de bien a un pau-

vre Prince, qui leur pése davantage. Sur ce que le Roi promet vingtcinq mille écus, à celui qui amenera le Prince mort ou vif : de l'ennoblir pour une action si généreuse, s'il n'est pas Gentilhomme : avec rémission des crimes, les plus énormes qu'il pourroit avoir commis ; Il répond, que si un Gentilhomme avoit fait une si méchante action : aucun honnête homme ne voudroit jamais boire ni manger avec ce Scélérat, ni même le souffrir en sa presence. Que files Espagnols tiennent ces gens-là pour Nobles : & que ce soit-là le chemin de l'honneur en Castille, il ne s'étonne plus, si tout le monde croit

DE HOLLANDE. croit la plûpart des Nobles d'Espagne ,'être issus du sang des Maranes , & des Juifs : & qu'ils auroient hérité cette vertu de leurs Ancêtres, qui vendirent la vie de nôtre Sauyeur , à beaux deniers comptans, Surcela . le Prince écrit que Dieu qui est juste, aôté l'entendement au Roi : qui , par l'ennoblissement des méchans, & par la rémission des plus grands crimes, veut opprimer le Défenseur de la Liberté d'un Peupletyrannisé: & qu'il n'a point de honte de mêler, parmi tant de promesses abominables, le nom de Dieus dont il se dit le Ministre : s'attribuant non seulement le pouvoir de permettre ce que Dieu défend : mais même, de le récompenser à prixd'argent, de Noblesse, & de la rémission de tous crimes.

Le Prince conclut, en exhortant, les Etats de le tenir bien unis, & de ne se pas laisser éblouïr aux fausses louanges, que le Roi donne à ceux qui les ont abandonnez contre leur serment, pour semer la division entreux: son ennemi publiant, n'en voujoir qu'à lui seul, comme à

#### 146 MEMOIRES l'Auteur des troubles & de la guerre, qui sera éternelle tant qu'il vivra : faifant comme les: Loups dans la Fable, qui témoignoient n'en vouloir qu'aux chiens / gardiens des troupeaux, pour devoreraprés les brebis à leur aise; mais que pour marquer la diffimulation du Roi, & sa cruauté : que lors qu'il fut absent en Allemagne, le Païs ne fut pas moins persécuté : qu'on ne noyoit pas moins: qu'on ne pendoit pas moins: qu'on ne brûloit pas moins: & que la Liberté du Païs étoit bien maintenue par ce doux personnage le Duc d'Albe. Que le but principal du Roi étoit d'exterminer la Religion, qui scule maintient cet Etat,

Espagnols, ni aux Papistes.
Il répéte encore que l'Union & la Religion le peuvent garantir & défendre de tous leurs Ennemis, & sinit en disant, qu'il voudroit leur pouvoir aquérir le repos par son exil, & par sa mort même; Que eet exil lui seroit fort doux, & sa

fans laquelle il ne dureroit pas trois jours: ceux de leur croyance ne pouvant avoir aucune confiance aux DE HOLLANDE. 147
mort fort agréable : mais s'ils
croyoient que la vie pût fervir à défendre leur Liberté, qu'il leur offroit
es moyens, son industrie & so fon sang
même, qu'il répandroit volontiers
jusqu'à la dernière goute pour leur

conservation.

Le Prince d'Orange eût bien fou- Les Etate haité que les Etats Généraux euf, Généraux fent fait imprimer son Apologie en déclarent le Prince leur nom : mais quelques Provin- d'Orances ne le jugérent pas à propos , la ge accufé trouvant un peu trop piquante, & n'ayant pas connoissance des crimes imputez au Roi. Ainsi ils se contentérent de déclarer par une Ordonnance : que le Prince étoit accusé à tort : qu'il avoit accepté le Gouvernement à leur instante priére : & lui offroient une Compagnie de Cavalerie entretenuë, pour plus grande seureté de sa personne : le priant de continuer à maintenir leur Liberté, & lui promettant toute obéilfance & déférence à ses ordres & à ses conseils, qu'ils reconnoissoient n'avoir eu autre fin que leur falut.

Un peu aprés l'an 1581, la Ville & Première le Château de Breda furent surpris surprise

fur les Etats par Claude de Barlai. fur les mont Comte de Haute-Penne, par Etats. le moyen du Baron de Fresin, qui étoit prisonnier dans la Place par ordre des Etats, soupçonné d'avoir intelligence avec les Espagnols; & cela se trouva si veritable, que tout prisonnier qu'il étoit , il fit surprendre la Place par un seul Soldat de la Garnison qu'il avoit gagné : ce qui fut une grande perte au parti des Etats, & un grand déplaisir au Prince d'Orange : cette grosse Ville & son Territoire étant de son Patri-

moine.

Il ne faut

Cela fait voir, qu'on ne doit jajamais

mais mettre aucun prisonnier dans

mais mettre aucun prisonnier dans

de se Places frontières, mais au cœur

prison

du Pais: car comme ils ne songent

les Villes à autre chose, qu'à se mettre en lifrontières berté: & que toutes leurs penssées

n'ont pour but que cette fin, il n'y

a invention qu'ils ne cherchent pour

y parvenir: c'est nourrir le Serpent

dans son sein: & il ne faut que cor
rompre une Sentinelle pour faire

prendre une Forteresse imprenable,

l'Ennemi étant dans le vossinage,

qu'on peut faire venir à point nom-

DE HOLLANDE. 149 mé pour la pétarder, ou pour l'efcalader.

En nôtre temps, on auroit vû un Gand eût bel exemple d'une surprise de cette été surprise nature, au grand avantage des Ar-sar Monnes de France, si la haine & la ven-Ranzas geance n'eussient eu plus de pouvoir prisonier sur l'esprit d'un Ministre, que la dans le gloire de son Maître, & le bien de si Monson Royaume: mais ce Mystére est seur de sur l'esprit d'un de son le sur l'estre de sur qu'on avoir de son ressent et seur qu'on avoir de son ressent l'eit emment, gouvernant toutes choses pleché. avec une autorité absolué dans les dernières années de la vie de Monsseur le Cardinal de Richelieu.

Voici ce que c'est. Aprés la défaite de Honnecourt, arrivée au mois de May 1642. Dom Francisque de Mello, Gouverneur des Pais-Bas, mit plusieurs prisonniers de qualité dans le Château de Gand, au nombre de soixante-dix: dont les principaux étoient Monsieur le Marquis de Rocquelaure, presentement Duc & Gouverneur de Guyenne; Monsieur le Marquis de Rocquelaure, de Guyenne; Monsieur le Marquis de S. Maigrin,

MEMOIRES mort à la journée de S. Antoine, &c. le Sieur de Laleu Capitaine dans le Régiment de Piémont, qui mourut depuis à Crémone, commandant l'Infanterie Françoise de l'Armée d'Italie. Ce Monsieur de Laleu étoit originaire de Lyon, d'une naissance médiocre, mais d'une fidélité & d'une valeur extraordinaire, qui lui pouvoient faire espérer les emplois, les plus relevez de la guerre. Monsieur de Rantzau, impatient dans sa prison , avoit eu permission des Espagnols, d'envoyer en France Monsieur de Laleu, pour propofer quelque échange des prifonniers faits de part & d'autre ; Mais pendant son sejour à la Cour, où la multiplicité des affaires empêchent d'être promptement expédiez : & oùt Monsieur de Noyers, qui le haiffoit, ne se tourmentoit guéres de sa delivrance : Monsieur de Rantzau s'ennuyant mortellement de ce que Monfieur de Laleu tardoit tant à revenir; Et comme en ce temps-là il. avoit un continuel commerce de lettres avec moi, qui lui rendois à la Cour tous les bons offices dont

DEHOLLANDE: 191 j'étois capable, pour l'amitié que je lui portois, & pour l'estime que je faisois alors de lui : il se plaignoit extraordinairement en toutes ses lettres de ce qu'on retenoit Monsieur de Laleu un si long-temps, sa presence lui étant trés-nécessaire pour un grand dessein qu'il disoit avoir en tête. A la fin, vaincu par son impatience, il m'écrivit une longue lettre en chiffre, partie en Latin, partie en François: par laquelle il me mandoit qu'il n'y avoit rien de si aisé à surprendre que la Citadelle de Gand, par le moyen des Hollandois qui en étoient voisins: & que le Prince d'Orange pouvoit s'en approcher avec un Corps d'Infanterie, fans

proposition à la Cour.

Mais afin qu'on puisse voir, comme l'entreprise étoit aisée à executer, il est à propos de mettre ici ses propres termes de ce qui étoit en chiffre dans sa Lettre, dont je gardiune copie devant que donner l'Original à Monsieur de Noyers.

Maximopere dolea conattu nosfros

donner le moindre ombrage; &c enfin, me prioit d'aller faire cette

Lettre en tam irritos habere successus, & Dochiffre minum de Laleu, tam levissimis de que m'écausis detineri ; S'il eut pu paffer crivoit promptement, la surprise de cette Monsieur Place eût été facile. Il n'y a presende Rantzau , sur tement que trois cens hommes de la prétengarnison, dont il y en a beaucoup due surde vieux, qui vix incedere possunt, prise du Château & autant d'estropiez sans aucune déde Gand. fense, outre vingt-huit ou trente Portugais & Catalans : Qui nobis La Catalogne & opem ad omnia promiserunt, numerus le Portucaptivorum excedit septuaginta tous Officiers; Philippine, ubiest Pragal·s'étoient révoltez de- fidium Batavorum quatuer horarum puis pen. Columnodo itinere hinc abest. Tout le Pais entre-ci & là , est Pais de contribution. Leurs Partis viennent juiqu'aux Portes de cette Ville : & plufieurs d'entr'eux y entrent fous divers prétextes, abduxerunt enim Lors le Comte de hisce diebus solertisimo stratagemate. Salazar. equum ex foro omnibus aftantibus &

videntibus; avaritia Castellani omnibus liberum dat introitum in Castellum,ut vinum suum , qui certo privilegio nullum Regi suo tributum pendit, maximo lucro vendere posit. Et comme la mesure qui coûte quinze sols à

DE HOLLANDE. 153

la Ville, ne vaut que six sols dans le Château, il y a toûjours cinq ou six cens personnes, Bourgeois & Etrangers, hommes & femmes, qui boivent, & qui ne sont, ni questionnez, ni visitez. Si vous considérez toutesoes circonstances: & ce qui arriva à la surprise de Breda & d'Amiens, vous trouverez ici l'occasion plus belle, & la possibilité bien plus

vrai semblable, & plus aisée.

Pour hâter une affaire si importante, je sus trouver Monsieur de tre de Adort Noyers, qui étoit lors à Chaume en sieur de Bricavec le Roi, pour veiller à la Noyers, conservation de Monsieur le Cardinal de Richelieu, qui étoit demeuré derriére aux eaux de Bourbon, en grande désiance de son Maître, & de plusseurs qui l'approchoient. Mais ce Ministre m'ayant dit, qu'il donneroit ordre à cela, & commandé de n'en parler à personne, je me retait : ayant assez me proposition, quoi qu'avantageuse,

ne lui étoit pas agréable. venant d'une personne odieuse. Aussi il n'en parla jamais au Roi.

Mais il de crainte que Monfieur de Rantn'enparla 2011, qu'il haifloit, ne fût récomjamais au pensé & considéré pour un service si
l'aver mportant : & la Campagne s'étant
l'aver coûtume, ayant renforcé les GarMonfieur de Gand, des Troupes qui avoient
été à l'Armée, les choses ayans
ehangé de face, l'execution de cette
entreprise services de la mpossible.

Et Duc La même année que Breda fut d'Anjou furpris par les Espagnols, le Duc videchà-d'Anjou, selon son engagement Thierri, avec les Etats du Païs-Bas, vint de auscours Château-Thierri avec dex mille de Cam-hommes de pied & quatre mille che-brai.

hommes de pied & quatre mille chevaux, pour sauver Cambrai, asségé par le Duc de Parme, qui leva le Siége. Un peu auparavant, le Vicomte de Turenne, qui sur depuis ce célébre Duc de Boüillon Henri de la Tour, les Comtes de Ventadour & de la Feüillade, & quatre autres Seigneurs, s'étant hafardez de passer par l'Armée du Duc, pour se jetter dans la Place, sur pris, & contraints de payer une grosse rançon.

#### DE HOLLANDE.

Lors, les Etats Généraux, affem- Les Etats blez à la Haye, déclarérent le Roi Généraux d'Espagne dechû de la Souveraineté le Roi des Païs-Bas, rompirent son Sceau d'Espagne & ses Armes, & ordonnérent qu'on déchû de n'eût plus à le reconnoître pour la Souve Prince , & qu'on leur fit ferment des Prode fidélité. vinces.

Cette Ordonnance portoit commencement ; Qu'un Prince est établi de Dieu , Chef de ses Sujets, pour les défendre de l'oppression : comme un Pasteur est mis pour garder son Troupeau; Et que quand un Prince les opprime, ils peuvent prendre un autre Seigneur pour les gouverner en justice selon leurs Priviléges. Le reste n'est qu'une longue narration des cruautez & infractions de leurs Priviléges, par le Roi & par les Ministres, qui les a forcez de recourir à un autre Prince.

En ce même temps, le Duc de Prise de Parme prit Tournai sur les Etats, Tournai nonobstant la vigoureuse désense de Parme, de Marie de Lalain Princesse d'Epi-oùla Prinnoi. , sœur d'Emanuel de Lalain cesse d'E-Seigneur de Montigni , l'un des prioireçoit principaux mal-contens. Elle se quetade. 

montra fort courageuse pendant ce Siège: exhortant les Soldats & les Bourgeois, à une vigoureuse désenfe : & s'exposant si fort aux lieux les plus périlleux : qu'elle reçût une grande arquebusade au Bras. Cette Dame, qui mérite d'avoir place parmi les Heroïnes, mourut l'année d'aprés à Anvers, fort regrettée des Etats Généraux, pour fon courage & pour sa constance à soûtenir leur parti.

Le Duc

d' Anjou passe en Angleterre O de là en Zelande.

Un peu aprés, le Duc d'Anjou passa en Angleterre, pour avoir le Conseil de la Reine Elisabeth : & même, pour tâcher d'effectuer son Mariage avec cette Princesse: y ayant eu un Contract pour cela, & s'étans donnez des bagues l'un à l'autre. Mais cette Reine ayant trouvé diverses excuses pour ne le pas accomplir, elle se contenta de l'affister d'argent pour son voyage des Païs-Bas: & de l'y faire accompagner par le Comte de Leicestre; & par l'Admiral Havart, tous deux Chevaliers de la Jarretière, & par cent autres Seigneurs & Gentilshommes qualifiez , qui avoient une suite de cinq cens personnes.

DE HOLLANDE. Il passa au cœur de l'hyver de l'an 1582. d'Angleterre en Zelande, sur les Vaissaux de cette Princesse: arriva à Fleffingue; & à cause du grand froid qu'il faisoit, fut à pied à Middelbourg Capitale de Zelande, qui n'en est qu'à une lieuë, où il fut reçû & traité magnifiquement. Le Prince d'Orange, & le Prince d'Epinoi étoient allez au devant de lui. Aussi-tôt, se servant de cinquante Navires qu'on lui avoit préparez, Le Duc il se transporta à Anvers, où cette d'Anjou puissante Ville le reçût avec un éclat var de & une pompe surprenante. Tous est déclaré les Quais étoient parez de la Bour-Duc de geoisse en armes. La plûpart étoient Brabant, superbement vêtus, & avoient des magniparmes dorées. Il y avoit des Arcs de quement, Triomphe de tous côtez, trés-richement ornez, avec de belles Inscriptions. Ce Prince marcha sous un Daiz de drap d'or , depuis le Port jusques à la Place. On y avoit élevé un Théatre, où il y avoit un Trône dessus. Là, le Prince d'Orange l'ayant revêtu du Bonnet & du Manteau Ducal de Velours rouge cramoifi doublé d'Hermines, il jura

publiquement en presence des Etats & des Officiers de la Ville, & d'un peuple infini accouru de toutes parts pour voir un spectacle siextraordinaire: qu'il observeroit régulièrement le Traité sait avec lui, & les priviléges du Païs: & qu'il ne les gouverneroit pas selon sa volonté, mais en équité & enjustice. Aprés, les Etats & les Magistrats d'Anvers lui jurérent fidélité & obéssisance : comme à leur Prince Souverain.

Mais cette réjoüissance publique fut

bien-tôt troublée par une entrepri-Le Prince se, qui éclata sur la personne du d'Orange Prince d'Orange. Un certain Javreest bieste d'un coup gni Espagnol de la Province de Bisd'un coup gni Espagnol de la Province de Bisde pissolet caye, Facteur d'un Marchand nompar un Es mé Anastre, poussé par la récom-

par un E

mé Anaître, poussé par la récompense que promettoit la Proscription, lui tira un coup de pistolet chargé d'une seule balle qui lui donnoit sous l'oreille droite, & fortoit par la jouë gauche, lui cassant quelques dents dans la bouche. D'abord on crût que s'étoit les François qui étoient Auteurs de cet Attentat : mais le meurtrier ayant été tué par les Hallebardiers du Prince; &

On ne peut bien ex primer la douleur, que cette grande Ville ressen. que timoitit de la blessure du Prince. Aussi se évite de la bessire de la rêt on ordonna des Priéres publi- biessures de la
ques. Tant qu'il sut en péril, tout Prince
le monde ne partit point des Eglises, d'Oranpour demander ardemment sa guéger, rison, par des vœux qu'on fassoit
continuellement à Dieu. Et lors
qu'il sut hors de danger, on célébra
un Jeûne général, & toute la journée sut employée à remercier Dieu
de leur avoir redonné le Pere de la
Patrie.

Quand le Prince d'Orange fut en Conjuraétat de marcher, le Duc d'Anjou le tion de Sal-

cedeE/pa-mena à Gand & à Bruges , où il se découvrit une autre grande conjuragnol contre le Duc tion contre ces Princes. Le Chef d' Anjou étoit Nicolas Salcede Espagnol, qui O le confessa avoir reçû quatre mille écus Prince d'Orange. du Duc de Parme, pour faire mou-Il est mené rir par poison ou autrement le Duc à Paris , d'Anjou & le Prince d'Orange : & où par Arrest il qu'il les suivoit pour tâcher d'exefut tiré à cuter fon mauvais dessein. François quatre Baza Italien, natif de Bresse, l'un chevaux.

de ses complices, qui fut aussi arrêté, confessa la même chose: mais devant que d'être executé, il se tua d'un coûteau, pour éviter la rigueur d'un supplice qu'on lui préparoit. Salcede fut mené à Paris, où par Arrest de la Cour de Parlement, il fut tiré à quatre chevaux en la Place de Gréve.

Salcede accu/e Monsieur de Villeroi inutilement.

Ce mal-heureux Salcede fe voyant prisonnier dans la Conciergerie, chargea Monsieur de Villeroi, espérant que l'Accusation de ce grand Homme, qu'il vouloit rendre complice de son crime, le sauveroit : ou éloigneroit du moins le supplice qu'il méritoit ; mais on n'ajoûta aucune foi à une AccusaDE HOLLANDE. 161 tion fi diabolique, contre le Miniftre le plus intel·ligent & le plus zélé
au bien de l'Etat, qui ait jamais conduit cette Monarchie. Auffi on doit
dire à fon honneur, qu'il l'a empêchée pendant les furcurs de la Ligue,
detomber entre les mains des Etrangers; & que l'ayant gouvernée cinquante ans durant, il est mort moins
riche à la fin, qu'au commencement
de son Ministère. Son Pere avoit

été aussi Secretaire d'Etat: & son Ayeul de même nom de Neuville, le fut aussi sous François Premier,

& Sur-Intendant des Finances.

Le Duc d'Anjou imitant Ro-Entrerie boam, qui se perdit en suivant l'avis d'Anvers des jeunes gens : conseillé par Mes-d'Anjou seurs de Fervaques, de saint Agnan, Illa mande la Rochepot, & autres jeunes tê-que avec tes qui le gouvernoient : sans en rien perie des communiquer au Prince d'Orange, au Duc de Montpensier, au Comte de Laval, nià d'autres Seigneurs, capables de lui donner de bons avis : résolut, contre son serme pour des principales Places des Pais-Bas : comme de Dunkerque,

de Dendermonde, de Bruges, & d'Anvers même, ne pouvant souffrir la grande autorité du Prince d'Orange, ni d'avoir un Gouvernement fi limité : se plaignant de n'être Souverain que de nom. Il alléguoit même, pour marque de son juste mécontentement, & pour sa justification : que le peuple d'Anvers étoit couru en armes , pour l'opprimer en fon Hôtel ; & que s'étant révolté contre lui, par une action sitéméraire, il étoit déchargé de son serment. Il se saisit donc de Dunkerque, de Dendermonde, & autres Places; mais il manqua Bruges, & Anvers même, lors qu'il croyoit l'avoir en sa puissance; car bien qu'il eût fait entrer dans la Ville dix-sept Compagnies de gens de pied, suivies de toute son Armée, qu'il avoit fait approcher des murailles, sous prétexte d'en faire la revûë : les Bourgeois qui coururent promptement aux armes, firent une si généreuse résistance : que les François s'étans retirez en desordre vers la Porte par laquelle ils avoient entré, il s'en fit là un fi grand carnage, qu'il fut

DEHOLLANDE. 163 impossible à ceux de dehors de secourir ceux de dedans : y ayant une Montagne de corps entassez les uns fur les autres, qui bouchoient l'entrée & la sortie aux François, dont il y en eut plus d'étouffez que de tuez. En cette sanglante occasion, nommée l'entreprise d'Anvers, il n'y eut que quatre-vingt-trois Bourgeois de tuez, & quinze cens Francois: entre lesquels il y avoit plus de trois cens Gentilshommes, qui tous furent enterrez pêle-mêle dans une grande fosse ; Et comme ceux de ce Païs-là, qui sont du naturel des Allemans, font toûjours des supputations fur les nombres, dans les événemens extraordinaires : ils remarquérent que cette delivrance arriva l'an 1583. dans lequel nombre fe trouvoit au juste, celui de quatrevingt-trois Bourgeois, & de quinze cens François qui furent tuez ce THE GOLD OF THE STREET iour-là.

Le Duc d'Anjou ayant manqué d'Anjou fon entreprife, rendit par Traité, rend aux fait avec les Etats, les Places dont il Etats les s'étoit emparé: & s'en étant aussi-places tôt retourné en France, mourut de qu'il leur

avoit pri-chagrin en son Appanage de Châfe; & fe teau-Thierri, au commencement retire en France, où de l'année suivante, en réputation il mourat d'un Prince de naturel inquiet & val'au 134 riable.

Le Prince Les Flamans crûrent, que le d'Orange Prince d'Orange s'étoit entendu fouppoint des être avec les François, pour surprendre mueule Anvers; Et ses Ennemis & ses Ensemois et ses Ensem

faux prétexte pour diminuer fon grand crédit : de même que de fon Et d'autant plus quatriéme Mariage avec Louise de qu'il épou Colligni, fille de l'Admiral de Châfa en quatillon, qu'il épousa aprés qu'il eut triéme Nôces perdu fa troifiéme Femme Charlot-Louise de te de Bourbon, qui mourut à An-Colligni vers un peu aprés qu'il fut guéri de fille de sa blessure : ce qui faifoit voir , à leur l'Admiral de dire, son penchant pour la nation Châtillon. Françoise, qui étoit pour lors en exécration au Païs-Bas. Se voyant ainsi soupçonné : & que le parti des Etats diminuoit aux Provinces Vallonnes, il se retira en Hollande, où

il croyoit sa vie plus en seureté, & moins exposée à tant d'attentats: que la superstition, d'un côté: & DE HOLLANDE. 165
de l'autre, la récompense promise
dans la Proscription, faisoient entreprendre à toute heure contre sa personne. Il chosist la Ville de Delst Seretire à
pour sa résidence ordinaire : où, au Delst, os
commencement de l'an 1584, lui il lui pais
mâquit un Fils qui sut nommé Hen-rommenri Frederic, Ayeul de Monsseur commenri Frederic, Ayeul de Monsseur commenti Frederic, Ayeul de Monsseur de
le Prince d'Orange d'aujourd'hui, l'an1584,
qui a fait déja beaucoup parler de
lui : & qui ne dégénère pas de la
vertu de ses Peres.

Ce Prince Guillaume se servit Le Prince dans ses plus difficiles affaires, du Mi. d'Orangour mitéree de Philippes de Marnix Sci. pour principal gneur de sainte Aldegonde, qu'il Ministre sit Bourguemaistre d'Anvers, quand le Seigneur il en partit: Homme de qualité, de de sainte probité & de sçavoir; Et sur la sin edilegonde sa vie, de Jean de Barneveld, le sin se qu'il estimoit fort pour sa probité & de Barne pour la grandeur de son entende-veld.

S'étant vû presque abîmé des tempêtes qu'on avoit excitées contre lui, & ayant le cœur plus haut que les orages : il prit pour sa Devi-Belle Belle un Plongeon de Mer, que les La-visé du frince tins appellent Mergus, qui paroit d'Orage.

toûjours fur le haut de vagues : avec ce mot, Savis tranquillus in undis, tranquille au milieu des flots irritez.

Grande Prince d'Orange.

Au reste, il vivoit avec tant de civilité du douceur & de civilité avec le commun peuple, qu'il ne mettoit jamais de chapeau par les ruës : où tout le monde, de tout age, & de tout fexe, accouroit pour le voir. Ses plus familiers ont dit à mon Pere, qu'allant par les Villes , s'il entendoit du bruit en une maison : & qu'il vît qu'un Mari & une Femme se disputassent, il y entroit : écoutoit patiemment le différend : & les exhortoit à la concorde, avec une douceur incroyable. L'accord fait, le Maître du logis lui demandoit s'il ne vouloit point tâter à leur biére; le Prince disoit qu'oui. La biére venuë, le Bourgeois, selon la mode du Païs, bûvoit le premier à sa santé, dans un vaisseau qu'ils appellent une canne, & qui d'ordinaire est de terre bleuë : puis essuyant l'écume de la biére avec la paûme de la main, presentoit la canne au Prince, qui lui faisoit raison ; Et comme ses Confidens lui disoient qu'il se famiDE HOLLANDE. 167 liarifoit trop avec des gens de peu, & qu'il les traitoit trop civilement : & leur répondoit , qu'un homme s'aquéroit à bon marché qui ne coûtoit qu'un coup de chapeau , ou qu'une

petite complaisance. Aprés cela, il ne faut pas s'étonner, si ayant été mal-heureusement assassiné à cinquante-un an, les Peuples le regrettérent universellement. Ce fut un Baltafar de Guerard Gen- Le Prince tilhomme Francomtois,natif de Vil-d'Orange lesans, au Comté de Bourgogne: affassiné à qui par espérance de récompense: ou prétendant gagner le Ciel, ôtant du monde un Ennemi de son Roi & de la Religion Catholique, le tua à Delft au fortir de table, d'un coup de pistolet chargé de trois balles, dont il mourut sans pouvoir dire autre chose, finon : Seigneur, ayez pitié de mon Ame, & de ce pauvre Peuple. Cet accident funeste arriva en presence de Louïse de Colligni fa quatriéme Femme, & de la Comtesse de Schouartsbourg sa Sœur

qu'il aimoit uniquement : & qui ne l'abandonnant guéres , s'étoit aussi trouvée à Anyers, lors que Javrigni

le bleslà.

Ce Meutrier s'étoit infinué dans la connoissance du Prince, sous le nom de François Guyon, fils de Pierre Guyon de Bezançon, executé pour la Religion. Il avoit toûjours des Pseaumes Huguenots dans les mains, & étoit assidu aux Prêches, pour mieux tromper & cacher son dessein ; de sorte que le Prince fe fioit en lui , & lui faisoit faire divers voyages: & dans le moment qu'il l'affaffina, il lui demandoit un Passeport pour aller en quelque lieu où il l'envoyoit. Il n'étoit agé que de vingt-deux ans, & fit voir autant Constance de constance à souffrir la punition de son crime, qu'il avoit eu de harmeurrier au Suppli-diesse à l'entreprendre : car il répéta cent fois, que s'il n'avoit fait le coup,il le feroit encore; & lors qu'on lui arrachoit la chair de dessus ses membres avec des tenailles ardentes. il ne fit jamais aucun cri, & ne poussa pas même le moindre foûpir : ce qui fit croire aux Hollandois, qu'il

étoit possédé du Diable, & aux Espagnols, qu'il étoit assisté de Dieu, tant les opinions & les passions des hommes sont différentes.

. On

On montre encore aux Etrangers dans la Ville de Delft en Hollande, les marques de ces balles qui entrérent dans la pierre de taille d'une porte, aprés avoir percé le corps du Prince: & on me les a fait voir en

ma jeunesse.

Voilà comme finit Guillaume de Nassau Prince d'Orange : & voilà fes principales actions, qui sont autant de Colomnes solides sur lesquelles il a élevé ce grand Edifice de la République des Païs-Bas Unis. Il a fallu un entendement aussi grand que le sien, pour entreprendre un si grand Ouvrage, & si difficile: un courage sans égal pour le conduire jusques à la fin : & une constance inouie pour y arriver, malgré la puissance formidable d'Espagne, & les trahisons intestines qui s'opposoient en foule à son généreux dessein. Aprés cela, je ne pense pas qu'on me puisse accuser d'Hyper-bole, ayant mis d'abord ce grand homme au rang des plus grands per-fonnages de l'Antiquité, & d'avoir dit en suite, que la vertu & la vic de l'Admiral Colligni avoit beaucoup ·H

### 170 MEMOIRES de rapport à celle du Prince d'O-

range.

Comparation IIs avoient tous deux beaucoup raijonde de conduite, de fagesse, & de molification. Ils déméloient tous deux ligni, & les affaires les plus difficiles & les du Prince plus embrouillées. Ils écoutoient, & Orange, l'un & l'autre, plus qu'ils ne par-

l'Orange. l'un & l'autre, plus qu'ils ne parloient. Ils étoient persuasifs, & remplis de bons conseils. Ils avoient tous deux le cœur, l'estime, & la vénération même de ceux de leur Parti. Leur courage étoit plus haut que leurs adversitez. Leur constance étoit admirable à les supporter. Ils ont été souvent battus : & toûjours ont trouvé des ressources glorieuses dans leurs malheurs. Ils ont tous deux eu en tête les deux plus puissans Rois de la Chrêtienté. Ils se sont servis tous deux, pour se maintenir, des secours d'Allemagne & d'Angleterre. Ils ont été de même temps, & ont passé tous deux cinquante ans. Ils ont soûtenu tous deux la même Religion : & l'ont établie, l'un en France, & l'autre aux Païs-Bas. Ils ont été tous deux proscrits: & leurs têtes mises à prix.

Le Prince fut appuyé dans ses guerres, de la valeur des Comtes Ludovic, Adolphe, & Henri de Nassau ses freres : & l'Admiral fut soûtenu dans les siennes, du conseil d'Odet de Colligni Cardinal de Châtillon, & du courage de François de Colligni Seigneur d'Andelot , Colonel général de l'Infanterie, ses freres. Enfin, ils sont morts tous deux de mort violente, & par trahison : & tous deux égallement redoutez. Les Princes qu'ils avoient heurtez, quoi que trés-puissans, ne se pouvans croire en seureté, qu'en abattant ces deux Têtes : & n'ayant pû'en venir à bout par la force & par la guerre, ils employérent la fraude & les embûches pour les faire tomber.

Le Prince n'eût jamais péri comme l'Admiral : car il ne se sût jamais mis au pouvoir de ses Ennemis, étant du sentiment de celui qui a dit : que quand une sois on a tiré l'épée contre son Maître, il en faut jetter le sourreau. Le Prince d'Orange sint pour avoir donné trop libre acés à sa personne à toutes sortes de gens, dans une saison de la supersti-

H 2

172 MEMOIRES

tion faisoit entreprendre de terribles attentats: & pour être de l'avis de Cesar, qui répondit à ses amis qui l'exhortoient à se bien garder, & à se faire craindre: qu'il aimoit mieux mourir, que d'avoir peur continuellement de la mort.

Grandregret de la mort du Prince d'Orange.

Aussi-tôt que la nouvelle de l'assassinat du Prince d'Orange sut répanduë, on ne vit que des pleurs de toutes parts dans les Villes : & l'on n'entendit que des lamentations dans les Bourgs de la campagne, comme si chacun eût perdu ce qu'il avoit de plus cher. Les peuples confédérez témoignérent, dans la célébration de ses funérailles, le plus grand detiil dont on ait jamais entendu parler : & leur affliction alla même julqu'au desespoir. La Pompe funébre fut trés-magnifique. Toute la Noblesse s'y trouva, & les principaux des Provinces, en grand deuil, fuivis d'une troupe incompréhensible & incroyable de personnes de toutes conditions. Le Prince Maurice son fils suivoit le Corps :

Convoi magnifique du Prince d'Orange.

Guerard ayant à sa droite Guerard Trucsés Trucsés Archevêque & Electeur de Colo-

gne: & à la gauche le Comte de Arche-Hohenlo, ou de Holac; C'est cet vêque de Electeur, qui étant devenu passion-Cologne nément amoureux d'Agnés de Agnés Mansfeld Religieuse, aima mieux de Mantperdre sa Souveraineté & son Ele-seld Religieuse, que sa Maîtresse. Il étoit de gieuse, è viral de la creat qu'une Nymphe bien aimée tient lieu de toutes choses, & qu'on ne manque de rien avec elle: mais que ne la possédant pas, on est pauvre, dans l'abondance de tous les autres biens.

Cefut ce Trucsés qui mit entre les Ce Trucmains des Etats Confédérez la Ville sés donne de Rhinbergue, du Diocése de Co-Rhibbergue, du Diocése de Co-Rhibbergue. Elle a été si souvent prise par Etats: ce les Espagnols & par les Hollandois : qui a été que le Marquis Ambroise Spinola le prêtex-l'appelloit pour cela la Putain de la te de la l'appelloit pour cela la Putain de la te de la l'appelloit pour cela la Putain de la teritre guerre, & étoit eneoge il ya sept guerre, ans en la possession des Etats; Ce qui donna sujet à l'Electeur de Co-logne d'aujourd'hui, de s'allier avec le Roi, pour r'avoir cette Place de son Electorat, que ce Trucsés avoit alliénée: & cette Alliance nous donna moyen de prendre la Hollan-

H 2

MEMOIRES de par derriére, qui s'est vûë ces derniéres années à la veille de sa ruine.

Convoi du Prince d'Orange.

Les Graveurs de Hollande ont representé ce superbe Convoi du Prince d'Orange Guillaume, sur plusieurs feüilles qu'on colle entemble, & qui tiennent tout le côté d'une grande Salle, afin que la mémoire d'un deuil si mémorable se perpétuât.

Le Comte Maurice lui cléve

falce.

Le Comte Maurice son fils lui a fait construire un superbe Mausolée un May- de marbre, où l'on le voit au naturel. Le Bas de ce beau Monument est orné de diverses belles Statuës qui representent toutes les Vertus: & le haut est entouré d'amours pleurans. Il est dans une des principales Eglises de la Ville de Delft : & il ne cédé pas aux plus magnifiques & fomptueux Tombeaux d'Italie.

Pensant à cette mort tragique du Prince d'Orange, je me suis souvent étonné qu'un homme si sage , qui avoit de si puissans Ennemis, ne se fût mieux gardé : car quand il alloit par les Villes , il n'étoit ordinairement suivi que de trois ou quatre

DE HOLLANDE. 175 Domestiques; & je m'en suis encore plus étonné : qu'un peu auparavant, dans la Ville d'Anvers, Javrigni pensa le tuer d'un autre coup de pistolet, dont il ne réchappa que par miracle: & qu'il y avoit plusieurs Salcedes en campagne qui ne cherchoient qu'à trouver les moyens de lui ôter la vie : car aprés sa mort, les Espagnols ont publié que lors qu'il fut affaffiné par ce Francomtois, il y avoit en même temps à Delft un Lorrain, un Anglois, & deux autres de diverses Nations, qui avoient le même dessein que lui, & qui ne l'eussent pas manqué.

Il me semble donc que ses propres périls le devoient faire précautionner davantage; Mais c'est qu'il ne craignoit que deux. Nations de l'Europe: les Italiens, & les Espagnols: se servant de toutes les autres, excepté de ces deux là; & que dans la Ville de Delst, qu'il avoit choise pour sa demeure, il n'y avoit aucun Espagnol ni Italien. D'autre part, il avoit vû que bien qu'en Franco on eût mis à prix la tête de l'Admiral de Colligni: néanmoins, pes176 MEMOIRES

fonne ne s'étoit hasardé de l'assassiner, par l'espérance d'une récompense qui ne peut être qu'inutile quand on perd la vie: n'y ayant point d'apparence de la sauver, tuant un Prince dans son Païs, & au milieu des siens; Mais s'il eût vécu jusqu'en 1589. & qu'il eût vû qu'un petit Moine, poussé par un faux zéle de Religion, avoit bien osé assassiner Henri III. à S. Cloud au milieu de son Armée, il se seroit assurément

mieux gardé.

Ges funestes accidens, & la déplorable mort de Henri IV. massacré dans le milieu de la Ville de Paris, ont servi de leçon à Monsseur le Cardinal de Richelieu, qui avoit incessamment dans l'esprit le Proverbe qui dit, que la défiance est la mere de seureté: car ayant vû que toute l'Europe avoit conjuré sa ruine, il s'est tellement tenu sur ses gardes, qu'il est mort doucement dans son lit, nonobstant les dégoûts de son Maître, & les diverses machinations de se Ennemis.

Les Espagnols, & les Catholiques enois sont superstitieux, louerent fort ce Bal-

DE HOLLANDE. 177 thafar de Guerard, & l'ont mis au un Marnombre de leurs Martyrs. Sur quoi 137 de on peut s'étonner avec raison que du Prince. Famiano Strada dans fon excellente d'Oranhistoire des Païs-Bas, ait glisse quege. ce Javrigni, qui pensa tuer le PrinSirada,
ce d'Orange à Anvers, avoit un bon blamé. dessein : puisqu'il s'étoit fortifié pour l'exécuter, des Sacremens de Pénitence & de Communion : comme si Dieu, qui a défendu l'homicide dans le Décalogue : & si nôtre Seigneur Jesus Christ, qui a dit & enseigné que qui fraperoit de l'épée, périroit de l'épée, pouvoient guider & fortifier un meurtrier dans un assassinat : & ne peuvent servir pour sa justification, quelques exemples du vieil Testament : où Dieu, pour la confervation & l'établissement du peuple d'Israël, & pour d'autres raisons qui nous sont inconnues, permit de semblables actions : autrement il n'y auroit aucune vie de Prince en feureté. Les Huguenots Les Havi d'un autre côté firent auffi un Mar- guenots tyr de cet exécrable Poltrot affaffin fort blade ce grand François de Lorraine med d'a-Duc de Guise, qui lui avoit donné un Mar-

H 5

Sally Coop

178 MEMOIRES

prdepol-retraite en sa maison, & qui le faitrot assa-foit manger à sa table: jusques-là
sin de Monstear qu'Adrianus Turnebus, Pun des
de Guise, plus doctes Hommes de ce temps-là,
sit un Poëme Latin à l'honneur de
ce Poltrot, qui s'appelloit Jean de
Meré: où il die.

Conspicuus fulvo stabit Mereus in auro

Et vers la fin,

Plurimus ut maneat Mereus in ore nepotum.

Un autre Hérétique sçavant, mit dans ses vers: Pramia multa meret, faisant allusion à son nom de Meré disant que Meré méritoit plussieurs récompenses. Un autre Huguenot va jusques à cet excés, de direentr'autres choses en Vers François.

Ce Valeureux Poltrot qui tant s'évertua, Que le Tyran, tueur des Chrêtiens, il tua.

J'ai connu en ma jeunesse la Femme du Sieur Alard, Capitaine dans les Troupes Françoises de Hollande, tellement aveuglée du saux zéle de la Religion de Calvin, qu'elle montroit à tout le monde le portrait DE HOLLANDE. 1795 de Poltrot, peint comme une Judit, ayant tué Holoferne, qu'elle avoit dans la ruelle de fon lit, comme un grand Martyr, & qu'elle regardoit comme le Libérateur du petit Trou-

peau.

Les Docteurs de la Ligue honoréLes Docteurs de la Ligue honoréLes Docteurs de plusieurs éloges, Jaques fleurs de
Clément Jacobin , meurtrier de loikeaut
Henri troisième : le comparant à aussi fort
Ehud, qui delivra le Peuple de Dieu Jeques
de la fervitude d'Eglon Roi des Clément
Moabites , par la mort de ce Prince Henri
qu'il tua dans sa chambre. Car les troisièmepassions des hommes sont si grandes ,
&t les animositez les aveuglent de
telle sorte, qu'ils donnent des louanges à des actions , qui ne méritent
pas seulement le blâme de tous les
gens de bien : mais encore une punition exemplaire.

Ce Prince d'Orange Guillaume a fait pendant sa vie plus de bruit dans l'Europe, que tous les Rois de fon temps ensemble: mais il a eu aussi le bon-heur de laisser une heureuse Posserieux, a étonné tout le monde Chrêtien, par des actions

H 6

180 MEMOIRES que l'Histoire à immortalisées. Il se peut vanter d'avoir été le Pere de deux trés-grands Capitaines : d'avoir donné des Rois, des Electeurs, des Landgraves, & des Comtes Souverains à l'Allemagne : & d'avoir peuplé la France de Princes, Princesses, de Ducs, de Cardinaux, de Maréchaux,& de plusieurs grands Mais afin d'en donner Seigneurs. une plus particulière intelligence, il faut dire que Guillaume Prince d'Orange, fut marié quatre fois.

Sa premiére femme fut Anne

d'Egmont fille de Maximilien d'Eglaume Prince d'Orange

ne d'Ee-

mont.

mont Comte de Buren & de Leerdam, puissante héritiére, qu'il époufa par la faveur de Charles-Quint: avec An de laquelle il eut un fils & une fille. Le fils fut Philippes Guillaume Prince d'Orange, dont nous parlerons en firite ; & la fille nommée Marie de Nassau, fut mariée à Philippes Comte de Hohenlo, vulgairement de Holac grand Capitaine: qui aprés la mort inopinée du Prince d'Orange Guillaume, qui mit les Provinces confédérées dans une étrange consternation, soûtint géDE HOLLANDE. 18r néreusement l'effort des Espagnols, & qui donna l'es premiers préceptes de la guerre au Prince Maurice son Beau-frere, qui étoit encore au Col-

lége quand ce malheur arriva. La seconde Femme de Guillau- Le second me Prince d'Orange, fut Anne de Mariage Saxe fille de ce grand Maurice Ele-du Prince cteur de Saxe, qui avoit fait tête à avec Anl'Empereur Charles-Quint , dont il ne de Saeût le fameux Comte Maurice, du-xequel nous parlerons bien amplement : & une fille nommée Emilie Emilie de de Nassau, qui épousa Emanuel de Nassau Portugal, fils du Roi Antoine de Javir du Portugal, dépossédé par le Roi Phi-Maurice; lippes second. Ce Prince Emanuel, épouse qui étoit Catholique, gagna l'esprit malgre lui de cette Princesse par sa cajolerie & le Prince par sa gentillesse: à quoi elle se laissa de Portu; éblouir, & le voulut avoir pour mari, tout pauvre qu'il étoit, & de Religion contraire; Et quoi que le Prince Maurices'opposat fortement à ce Mariage, qu'il ne croyoit pas avantageux ni à l'un ni à l'autre : ils eurent deux fils, que j'ai connus en ma jeunesse : dont l'un, entr'autres enfans, a laissé un fils qui est allé

182 MEMOIRES depuis peu en Hollande demander à Monsieur le Prince d'Orange, un reste de partage de sa grande mere: & plusieurs filles, dont il y en a eu qui se sont mariées à des personnes de condition inégale. C'étoit une trésbonne Princesse: mais à la fin de sa vie, s'étant rebroüillée avec Monfieur le Prince d'Orange Maurice son frere, elle se retira à Geneve l'an 1622 avec six filles qu'elle avoit, où je les vis l'an 1624. & elle mourut de mélancolie bien-tôt aprés. A fon sujet, je ne puis oublier qu'elle presenta au Baptême une de mes fœurs, & lui donna son nom d'Emilie. Elle vit encore, & a épousé le Seigneur de Montreuil, prés de Sainte Menehou en Champagne. Son Parain fut Monfieur le Comte de Culembourg fils de Florent de Pallant Comte de Culembourg. dont l'Hôtel qui étoit à Bruxelles, fut rasé par ordre du Duc d'Albe; & qui, sans avoir jamais rien fait depuis la Requête de la Noblesse, s'étoit retiré en Hollande : où il mena une vie si cachée, qu'il mourut inconnu, même à ceux de son Parti.

La troisième femme de Guillau-Le Prince me Prince d'Orange, s'appelloit d'Orange Charlotte de Bourbon, de la mai-troisième Charlotte de Bourbon, de la mai-troisième fon de Montpensier, que nous avons Noses dit ci-dessus avoir été Religieuse & Charlos-Abbesse de Jouarre: mais le dessi te de la liberté, qui est un bien inestii-dont il a mable, l'emporta sur les Vœux six silles, qu'elle avoit faits en sa jeunesse, où elle disoit avoir été forcée, & en avoir fait diverses protestations. Elle mourut d'une pleuresse, à Anvers l'an 1582, laissant six silles de ce Prince.

L'aînée Lourse Julienne de Nas-L'alnée sau, épousa Frederic IV. Electeur marite à Palatin, pere de Frederic V. élû Roi Frederic de Boheme: qui, de la Princesse éteur Pa-Elisabeth d'Angleterre, sœur de lain, d'où Charles I. Roi de la Grand' Breta-est vande se la Maison gne, a laissé plusieurs Princes & palatine Princesses.

L'aîné Henri Frederic, défigné de Bran-Roi de Boheme avec son Pere l'An debourg. 1620, étoit un Prince trés-bien fair, & de trés-grande espérance. Il étudioit à Leyden: & réglément, nôtre Précepteur nommé Benjamin Prioleau, Auteur de l'Histoire Latine 184 M E M O I R E S 1 de la Régence dernière, nous menoit tous les Dimanches après dîner joüer avec ce jeune Prince, qui nous aimoit extrêmement : ce qui nous

fit regreter davantage sa fin', quand

nous l'apprîmes depuis. Il périt mal-

Mort funeste du fils ainé du Roi de Bobeme dans la Mer de Harlem.

heureusement dans la Mer de Harlem; allant voir, en compagnie du Roi son Pere, les Gallions d'Espagne, chargez d'un butin inestimable, qui avoient été pris par pierre Hein Admiral Hollandois, prés de l'Isse de Cube. Un Vaisseau qui la nuit alloit à toutes voiles, ayant rencontré le sien, le sendit en deux; Ainsi, le Prince, & tout ce qui étoit dedans périt, à l'exception du Roi son Pere: qui ayant attrappé heureusement une corde qui lui sut jettée par ceux de ce Navire, l'attirérent miraculeusement à leur Bord.

Le second est Monsieur l'Eleceur Palatin d'aujourd'hui, qui a plusieurs enfans de la Princesse de Hesse: entr'autres, Madame la Duchesse d'Orleans, Princesse d'un trés-bon esprit, & d'un jugement exquis, qui a déja des enfans, qui sont les premiers Princes du Sang de

France.

Le troisième est ce sameux Prince Robert, qui s'est rendu célèbre sur la Mer & sur la Terre: n'ayant point trompé les espérances qu'il avoit sait concevoir de lui dés son ensance, qu'on lui avoit remarqué

une mine assurée & martiale.

Le quatriéme s'appelloit Edoüard, qui a vécu long-temps en France: où s'étant fait Catholique, il épousa la Princesse Anne de Gonzague fille du feu Duc de Mantouë, de Monferrat, & de Nevers, sœur de la Reine de Pologne Marie Louise, femme des deux freres, Uladiflas & Casimir Rois de Pologne : si connuë par sa beauté, sous le nom de la Prin- Madame cesse Marie: au sujet de laquelle je la Prin-dirai en passant, qu'ayant été dé-riemest fignée Reine de Pologne : & ayant prier par appris que je sçavois fort bien l'état Monsieur de ce Royaume-là, où j'avois été le Duc de Nonailles deux fois, elle me fit prier par Mon-de l'infieur le Duc de Nouailles, de l'en struire de instruire : ce que je fis en plusieurs la Pologne aprés-dînées; & pour m'en témoigner sa reconnoissance, elle voulut tenir au Baptême ma fille aînée, avec Monsieur le Coadjuteur de Paris,

186 MEMOIRES lors Archevêque de Corinthe; qui est ce fameux Cardinal de Retz, le

est ce fameux Cardinal de Retz, le plus sçavant Prélat du Royaume.

Mais pour revenir au Prince Palatin Edoüard: il a laissé trois filles de la Princesse Anne de Mantouë, dont l'aînée est Madame la Duchesse d'Enguyen, déja Mere de quelques Princes & Princesses du Sang; l'autre a épousé Monsieur le Duc de Brunswic Hanover, qui n'en a que des filles; & la troisseme, Monsieur le Prince de Salm, qui sut sait prisonnier au Combat de Senes.

Il y avoit encore, fi je m'en souviens bien (car j'écris tout ceci de mémoire que j'ai assez bonne, sans l'aide d'aucun livre) un autre sils du Roi & de la Reine de Boheme, nommé Maurice, trés-bien sait de sa personne, silleul de Monsseur le Prince

d'Orange Maurice.

J'en ai vû aussi un qui se nommoit Philippes, qui se retira à Venise pour une action qu'il vaut mieux

taire que dire.

Fils du Enfin il y en eût un appellé Roid-Bo-Louïs, mort jeune, que mon Pere beme tenu Au Bapus- nomma ainsi pour le feu Roi, qui en

fut le Parain : par ordre de Sa Ma-me par jesté, qui s'ensuit.

Monsieur du Maurier; Ayant sçû du Roi. le desir qu'a mon Cousin le Comte Palatin du Rhin, de m'inviter à tenir sur les fonds du Baptême le dernier Fils que Dien lui a donné : j'aurai bien agréable de lui rendre ce témoignage de mon amitié & bien-veillance; Eque, partant, vous accomplisiez en mon nom cet office , lors qu'il en sera temps : lui faisant entendre la Charge que je vous ai donnée ; & de lui renouveller les affurances de ma bonne volonté; Dequoi me remettant sur vous : je prie Dien , Monsieur du

Maurier, qu'il vous ait en sa sainte & digne garde. Ecrit à Paris le 15. jour de Novembre 1623.

Signé

LOUIS. Et plus bas, BRULART. En conséquence de cet ordre, le Baptême se fit. Monfieur le Prince Maurice representoit en cette Action la personne du Roi de Suéde, qui étoit aussi Parain : & Madame la Comtesse de Nassau, celle de la Reine de Suéde. L'on vit marcher mon Pere, comme Ambassadeur de France, ayant le Roi de

#### MEMOIRES Boheme à sa droite, & le Prince d'Orange à sa gauche. Cette Cérémonie se fit avec grande Pompe dans l'Eglise de la Haye, nommée le Cloître : à laquelle je fus present avec mes trois freres; duquel honneur, le Roi & la Reine de Boheme envoyérent remercier le Roi, par Monfieur d'Auffon de Villarnoul de la maison de Jaucourt, Beau-frere de mon Pere, qui s'étoit attaché à leur fervice, & qui depuis périt malheureusement avec le Prince Henri Frederic leur fils aîné, au débris de ce Vaisseau d'ont j'ai parlé ci-deffus. Le Nonce du Pape résident à Paris, ayant été informé de ce Baptême, en fit de grandes plaintes à la Cour : & dit que cela étoit honteux que le

Mailame **b**uiffon Palatine.

rémonie Ecclésiastique. Le Roi & la Reine de Boheme r Abbelle ont aussi laissé plusieurs Princesses, considérables par leur beauté & par leur mérite : dont l'une , qui s'est faite Catholique, est presentement

Roi trés-Chrêtien , Fils aîné de l'Eglise, fit representer sa Personne par un Huguenot, & dans une Cé-

Abbesse de Maubuisson.

La Princesse Louise Julienne de La Princesse Andiau, fille ainée de Charlotte de esse s'obsolution, & de Guillaume Prince Tange d'Orange, eut aussi une fille de Fre- de Boirderic IV. Electeur Palatin, qui fut bon, eut mariée à seu Monseur l'Electeur de une petite Brandebourg Pere de Monsieur que le PElecteur d'aujourd'hui. J'ai vû vient la l'an 1638. cette vieille Electrice Pa- maison de latine à Konigsberg Capitale de la Brande-Prusse Ducale, où elle s'étoit retirée chez Madame l'Electrice de Brandebourg sa fille, depuis les desordres du Palatinat: & ces deux Princesses me sirent beaucoup de ci-

La seconde fille de Charlotte de Bourbon, & de Guillaume Prince d'Orange, sut Elisabeth de Nassau, semme de Henri de la Tour Duc de Boüillon, ce renommé Capitaine dans les guerres de Henri IV. Elle vivoit encore l'an 1641. & je la vivoit encore l'an 1641. & je la vivoit encore l'an 1641. après la Bataille où Monsieur le Comte de Soisson sut tué. Elle a laissé deux sils & quatre filles qui ont eu des enfans.

vilitez

L'aîné fut, Frederic Maurice de

190 MEMOIRES

la Tour Duc de Bouillon, trésgrand Capitaine comme fon Pere: qui de la Comtesse de Bergue a eu Monsieur le Duc de Bouillon d'aujourd'hui, grand Chambellan de France: Monsieur le Cardinal de Bouillon, Prince d'un grand sçavoir, & d'un trés-rare mérite : Monsieur leComte d'Auvergne, qui s'est fort signalé dans nos Armées: & d'autres enfans, entr'autres Madame la Duchesse d'Elbeuf.

D'une fille vient la

Le second fils d'Elisabeth de Nasfau, & de Henri de la Tour Duc de Boüillon, étoit le célébre Henri de la Tour Vicomte de Turenne, aussi maison de sage que vaillant Capitaine : qui a Bouillon. été tenu pendant sa vie, pour l'une des plus fermes Colomnes de cet Etat : & qui, à cause de sa valeur extraordinaire, & de ses services, trés-importans, a été enterré à S.Denis avec nos Rois, par un ordre trésjuste de Sa Majesté. Il avoit épousé l'héritiére de la Maison de la Force, dont la vertu égaloit l'extraction. Elle étoit fille du défunt Duc de la Force, & petite fille du Maréchal du même nom, deux fameux CapiDE HOLLANDE. 191 taines, & est morte sans ensans: mais si elle en eût laissé, ils ne pouvoient pas manquer d'être de trés-grands hommes: parce qu'ils seroient venus, du côté paternel & maternel, d'une foule illustre de Peres généreux.

Outre ces deux fils si renommez, Elisabeth de Nassau a laissé plusieurs filles de Henri de la Tour Duc de Bouillon.

L'aînée Marie de la Tour épousa Henri Duc de la Trimoüille, & de Thouars, son Cousin germain.

Julienne de la Tour fut mariée à La Mai-François de Roye de la Roche-Fou- son de cault Comte de Roussi, Pere de Reassi. Monsieur le Comte de Roye, fort renommé dans nos Armées.

Elifabeth femme de Gui Alfonse Celle de de Durfort Marquis de Duras, Pere Duras pade Monsieur de Duras Capitaine des reillement. Gardes du Corps du Roi, Maréchal de France, Gouverneur de la Franche-Comté & de Monsieur le Compe de Lorge, aussi Maréchal de France.

Je croi que la derniére fille s'ap- Et celle pelloit Henriette de la Tour, fem- de la me de feu Monsieur le Marquis de la Monsjaye. 792 M E M O I R E S Mouslaye', de la Maison de Matignon. Elleest Mere de Madame la Marquise du Bordage, & de Monsieur le Comte de Quintin, qui a épousé une Dame du Nom Illustre de Montgommeri, aussi considera ble par sa beauté & par son mérite, que par la grandeur de sa Naissance.

La Maifon de Hanau vient
de Charlotte de
Bourbon
Princesse
d'Orange;
celle des
Landgraves de
HesseCassel.

Small course as a

La troisiéme fille de Charlotte de Bourbon & de Guillaume Prince d'Orange, s'appelloit Catherine Belgique, qui épousa Philippes Louis Comte de Hanau Souverain au voisinage de Francfort sur le Main: dont, outre les Comtes de Hanau, est venuë Amelie Elisabeth femme de ce généreux Guillaume Landgrave de Hesse, mort l'an 1637. aprés la mort duquel cette Princesse, d'un courage viril, continua la guerre contre les Impériaux, & marcha fur les traces de son Mari: qui aprés la Paix de Prague (où la plûpart des Princes Protestans abandonnérent leurs Alliez, & se réunirent à la Maison d'Aûtriche:) Il eut la résolution & le cœur de résister presque seul, à une Puissance si redoutable. Entr'autres enfans, elle a laissé MonDE HOLLANDE. 193
Monsieur le Landgrave d'aujourd'hui, nommé Guillaume comme
fon Pere: Madame l'Electrice Palatine, Mere de Madame la Duchesse
d'Orleans: & Madame la Princesse
de Tarente, Mere de Monsieur le
Duc de la Trimoüille d'aujourd'hui,
marié à l'Héritière de la Maison de

Créqui.

La quatriéme fille de Charlotte La Mar de Bourbon & de Guillaume de son de la Naslau , fut Charlotte Brabantine Trimoulfemme de Claude, Duc de la Tri- Charlotte mouille & de Thouars, Comte de Princesse Laval, qui en eut Henri Duc de d'Orair la Trimouille, mort depuis peu, & ge-Frederic de la Trimouille Comte de Laval, tué en Italie en duel, par feu Monsieur du Coudrai Montpensier. Je l'ai vû & connu en ma jeunesse; & parce qu'il avoit la lévre supérieure fendue, on l'appelloit bec Henri Duc de la Tride liévre. mouille, a laissé de Marie de la Tour sa Cousine Germaine, nommée ci-dessus, Monsieur le Prince de Tarente & de Talmont défunt : qui de la Princesse de Hesse, a eu le Duc de la Trimouille, dont j'ai parlé.

94 MEMOIRES

La cinquiéme Fille de Charlotte de Bourbon & de Guillaume Prince d'Orange, fut Charlotte Flandrine de Naslau: qui étant retournée à la Religion de ses Peres, est motte Abbesse de fainte Croix de Poitiers. C'étoit une trés-bonne Princesse que j'ai connuë; Elle étoit petite, & si sourde, qu'elle n'entendoit point qu'avec un cornet d'argent.

La fixième Fille de Charlotte de Bourbon Princesse d'Orange, sur Emilie de Nassau, semme de Frederic Casimir Comte Palatin, de la Branche de deux Ponts, appellé le

Duc de Lansberg.

Et voilà l'illustre & grande Postérité de cette féconde Abbesse.

La quatriéme & dernière Femme de Guillaume de Naslau Prince d'Orange, fut Louise de Colligni, veuve de Monsseur de Teligni, & Fille de ce grand Admiral de Châtillon, dont elle eut un Fils unique: ce tant renommé, Henri Frederic Prince d'Orange, dont nous parlerons ci-aprés.

Justin de Outre cette célébre Postérité
Nassau d'Ensans légitimes, le Prince

DE HOLLANDE. 195 d'Orange Guillaume laissa un Fils Fils natunaturel nommé Justin de Nassau, rel du qui mena un corps considérable de d'Orange Troupes au Roi Henri quatriéme, Guillaudevant la Paix de Vervins. Il étoit me. brave & vertueux ; Il est mort Gouverneur de Breda: à propos duquel, j'ai ouï dire à mon Pere que l'an 1616, ayant dépêché à la Cour pour une affaire importante un Capitaine Gascon nommé Monsieur le Lanchére, renommé au Païs-Bas, où il servoit; Et ce Courier en revenant, ayant passé par Breda, où Monsseur Justin de Nasfau lui demanda ce qu'il y avoit de nouveau en France : à quoi il répondit qu'il n'y avoit rien de considérable, que l'emprisonnement de Morssieur le Comte d'Auvergne, depuis Duc d'Angoulême; & Justin lui ayant demandé la cause: Lanchére, qui ne sçavoit point sa veritable origine, lui repartit brusquement, en lui frappant sur l'épaule; & ne scavez-vous pas bien, Monsieur, que jamais Fils de Putain ne valut rien : faute que le pauvre Lanchére avoua ingenuement à mon

# Pere, ayant sçû depuis qu'il étoit Bâtard; Ce qui prouve qu'il fait bon sçavoir les Généalogies & les Alliances; autrement on se peut souvent méprendre, & offenier innocemment des Personnes de Qualité.





# MEMOIRES HOLLANDE

LOUISE DE COLLIGNI drinière & quatrième Femme de Guillanme de Nassan Prince d'Orange.

ETTE Dame avoit de três-Portrait rares vertus: sans qu'on ait de Louise remarqué dans tout le cours de Collides vet, qui sut longue; gui Privaucun mélange de la foiblesse de son range.

Sexe. Elle avoit épousé Monsieur de Teligni devant la S. Barthelemi, qui sut l'an 1572. & mourut en 1620. Monsieur l'Admiral son Pere l'estimoit sort à cause de sa prudence & 12

198 MEMOIRES

de sa modestie. Elle gagnoit d'abord l'amour & le cœur d'un chacun, par une parole douce & charmante : & Pestime générale, par un raisonnement fort, & par une bonté Angélique. Elle étoit bien faite de sa perfonne, quoi que sa taille sût petite. Ses yeux étoient beaux, & son teint extraordinairement vis.

Monsieur Monsieur l'Admiral, qui l'aimoit l'Admir tendrement, & qui souhaitoit pafrat lui ser sonnément de la bien placer: aprés épouser avoir jetté les yeux sur tous les Scide Tiègal, gneurs de son Parti & de sa Religion,

gneurs de son Parti & de la Religion, il n'en trouva aucun si digne d'être son Gendre, & d'épouser eette excellente Fille, que Monsieur de Teligni, sils de Monsieur de Teligni, sils de Monsieur de Teligni, très-renommé Capitaine dans nos guerres d'Italie, parce qu'il avoit remarqué en lui plus de prudence & de valeur que dans aucun autre Cavalier de son temps: aussi, ses vertus étoient si grandes & strares, que tous ceux qui ont écrit en saveur de la Reine Catherine de Médicis, qui haissoit furieusement Monsieur l'Admiral, ont avoüé qu'elle, & le Roi son sils, eureat grande peine à consentir à la

DE HOLLANDE. 199 mil s'étoit rendu agréable à l'un & à l'autre par sa presence charmante, & par une manière d'agir trés-noble & trés-sincère.; Ce qui fait voir que la vertu est toûjours belle, de quelque part qu'elle vienne: & qu'elle a de si grands appas, qu'elle se fait admirer, & même chérir dans la perfonne des Ennemis.

Monfieur l'Admiral confeilla donc à cette aimable fille, de prendre Monsieur de Teligni, & de préférer un homme doüé de tant de belles qualitez, avec des biens médiocres, à d'autres plus qualifiez & plus riches, moins dignes de la posséder. Mais elle perdit bien-tôt cet Illuftre Epoux, & ce fameux Admiral fon Pere, au cruel jour de la S. Barthelemi. Ayant appris ce désastre en Bourgogne : sa belle-mere & elle, avec le jeune Seigneur de Châtillon fon frere, eurent fort grande peine à gagner la Suisse, pour trouver quelque seureté à leur vie : le masfacre des Huguenots étant général par toute la France.

Ce grand Admiral étoit fils d'un

MEMOIRE 5 autre Gaspard de Colligni Seigneur de Châtillon sur Loin, Maréchal de France sous le Roi Louis XII. grand & fameux Capitaine, qui mourut à d'Acqs, commandant l'Armée de France contre l'Espagne : & de Louise de Montmorenci, sœur d'Anne de Montmorenci Connétable de France. Il laissa ses trois freres Illustres, Odet Cardinal de Châtillon, qui étoit l'aîné & le Mécerias de tous les Doctes, & des beaux esprits de son temps: Gaspard Admiral le France, auparavant Gouverneur de Paris & de Picardie: & François de Colligni Seigneur d'Andelot, Colonel général de l'Infanterie Françoise.

Le fils de Monsieur l'Admiral, nommé François, sut aussi Colonel de l'Infanterie de France: il se signalatant sur le Pont de Tours, sauvant le Roi Henri III. & le Roi de Navarre, des Armes de la Ligue: & en suite à la Bataille d'Arques: qu'il s'aquit par sa valeur le surnom de Passe. Admiral. Il laissa deux fils d'une fille de la Maison de Chaune

de Péquigni.

L'aîné, qui promettoit extrêmement, fut emporté au Siége d'Ostende d'une volée de canon: l'autre fut, le Maréchal de Châtil-Ion, dernier Pere du Comte de Colligni, mort jeune, & Duc de Châtillon, tué à Charenton. Le Maréchal de Châtillon eût austi deux filles : l'une mariée à un Prince de Montbeliard : & l'autre nommée Henriette de Colligni Comtesse d'Adinton & de la Sufe, a augmenté en ce temps le nombre des Muses: ayant eu un si puissant génie à la Poefie, qu'elle a effacé la réputation de Sapho, par des Ouvrages admirez des esprits les plus polis, & qui font les délices de ceux qui aiment la galanterie.

la galanterie.

Madame de Teligni ayant vécu Louife de en son veuvage avec une conduite Colligni admirée de tout le monde: Mon-prince ficur le Prince d'Orange Guillau-d'Orange, aprés la mort de Charlotte de ge-Bourbon sa troisième femme, la rechercha, "& l'épousa l'an 1583, sur la réputation de sa vertu: mais peus aprés, par sa fatalité ordinaire de perdre de most violente ce qui lui

MEMOIRES étoit le plus cher , il fut assassiné à fes yeux, comme nous l'avons dit ci-desius : n'ayant eu qu'un Fils, né un peu avant la mort de son Pere, qui est ce célébre Henri Frederic Prince d'Orange.

Elle a eu cet avantage , d'être venue du plus Grand Homme de maris de l'Europe, & d'avoir eu deux mamort vio- ris d'une vertu éminente : dont le dernier a laissé une réputation immortelle; mais aussi, elle a eu le déplaisir d'avoir perdu ce glorieux Pere, & ses illustres Epoux, par des morts avancées & violentes : sa vie n'ayant été qu'un tissu d'afflictions continuelles, capables de faire succomber toute autre ame moins réfignée aux volontez du Ciel que la fienne.

Elle a conté naïvement à mon Pere, qu'elle fut fort surprise, arrivant en Hollande, de la différente & rude manière de vivre de ce Païslà, à celle de France ; & qu'au lieu qu'elle avoit de coûtume d'aller dans un Caroffe suspendu à la Francoife, on la mie dans un de ces Chariots découverts de Hollande, conDE HOLLANDE. 203 duit par un Vourman, où on la fit affeoir fur une belle Planche: & qu'allant de Roterdam à Delft, qui n'en est qu'à deux lieues, elle se trouva toute froissée, & toute rom-

Il n'y cût jamais une ame plus belle, ni qui aimât tant la justice, que l'ame de cette Princeste : car pendant les grands démêlez de Monsieur le Prince d'Orange Maurice son beau-sils, avec Monsieur de Barneveld : Elle prit toûjours le parti de ce dernier, parce qu'elle le trouvoit le plus juste : & fit tous fes efforts pour sauver la vie à ce vénérable Vieillard, l'un des principaux Confidens du Prince son mari qu'elle voyoit opprimé par la faction puissante du Prince Maurice, composée de tous les esprits inquiets, & de tous les ambitieux de l'État, qui vouloient se revêtir de la dépouille de ce grand Homme, & de ceux de La dépendance.

Cette Princesse adit en grand se-Grandse cret à mon Pere, dans la naissance cret que de ces divisions : que Monsieur le Madame Prince Maurice la pria de porter esse de la Prince Maurice la pria de porter esse de la Princes Maurice la pria de porter esse de la Princes Maurice la princes de la Princes Maurice la princes de la Princesse de la Princess

204 MEMOIRES

rame Monsieur de Barneveld à consentire Leuise de qu'il fût Souverain du Païs ; qu'elle Colligni prit la peine de le sonder là-dessus mon Pere. qu'il lui diroit ses sentimens plus librement qu'à personne, pour le rese

pect qu'il lui portoit : & que pour e refepect qu'il lui portoit : & que pour vû qu'il eût son consentement & fon assistance, il étoit assisté de par-

Le Prince venir à fa fin. Le Prince, pour l'engager davantage à favoriser son des-Maurice prie fa fein, lui remontra qu'elle avoit le principal intérêt en cette affaire : de porter Monfieur qu'il n'avoit point d'enfans, & qu'il de Barnen'en auroit jamais, ne voulant point fentir qu'il se marier ; Qu'ainfi, son fils Henri fur Souve- Frederic fon jeune frere, qu'il avoit toûjours élevé comme son propre rain du Pais , O fils, profiteroit feul de tous fes tra-

Financife yaux, & hériteroit seul aussi de ses biens & de ses dignitez. Cette bonne Princesse qui avoit une passion démesurée pour l'avancement de son sils unique, se laissa éblouir au faux éclat de cette grandeur apparente, & résolut d'employer tout ce qu'elle avoit de crédit sur l'esprit de Monsieur de Barneveld', asin qu'il lui accordat son suffrage & son secours, pour l'execution d'un des

DE HOLLANDE. 205
fein qu'elle croyoit si avantageux à
ce sils, qui lui étoit si cher. Pour La Prim
cet effet, quoi qu'elle ne le vistat cesse va
jamais, elle voulut l'entretenir à trouver
loisit dans son cabinet, sur une made Barntiére si importante; & aprés lui avoir veld pour
consé un si grand secret, elle le celus.
conjura de leur être savorable: l'affurant de leur éternelle reconnoisfance.

Mais Monsieur de Barneveld, Monsieur homme d'une prudence consommée de Barne-(& que Monsieurle Président Jean- veld lui prouve nin, ce grand Ministre de Henri IV. que Mona plus estimé que tous les Politiques seur le de son temps) lui découvrant le Prince fonds de son cœur, lui protesta qu'il cherchoit, ne souhaitoit rien au monde avec tant de pailion & d'ardeur , que la gloire & l'agrandissement de la Maifon d'Orange : & qu'il donneroit de fon fang pour lui pouvoir procurer, non seulement la Souveraineté de ces Provinces, mais l'Empire de tout le monde : y étant obligé par la mémoire des vertus & des bien-faits, tant publics que particuliers, de feu Monseigneur le Prince fon mari. Aprés, il lui representa

ao6 MEMOIRES que la plûpart des hommes se ruinoient par des desirs contraires à leur propre bien, & par l'ignorance de leurs vrais intérêts: & lui prouva par des raisons sans replique, que Monsieur le Prince Maurice souhaitant cette Souveraineté, il souhaitoit sa ruine maniseste.

Reifons
de Monfieur de
Barneveld, qui
prouvoient
fon dire,
convainquirent
la Princeffe.

Les principales étoient : que les Hollandois & les autres peuples confédérez sont d'une telle humeur, qu'ils veulent être menez , & non pas traînez, perfuadez, & non pas forcez, à ce qu'on desire d'eux. Que s'étans soustraits de l'obéissance d'un si puissant Roi : & jouissant d'une glorieuse Liberté, aquise par la vertu des Armes, ils se résondroient difficilement à souffrir le joug d'un Prince particulier. Que la crainte des griffes des Espagnols leur avoit fait autrefois rechercher des Maîtres au loin, pour les garantir de leurs cruautez. Que le Roi de France Henri III. & la Reine Elifabeth d'Angleterre les avoient refusez. Qu'il est vrai que le Duc d'Anjou & d'Alençon avoit enfin accepté la Souveraineté du Païs

DE HOLLANDE. 207 qu'on lui avoit offerte; mais qu'il en avoit si mal use, voulant gouverner tyranniquement, & violant fon Serment fait en public : que cet exemple affreux leur étoit un avertissement pour ne jamais retomber en pareil inconvénient. Que les peuples n'oublieroient jamais la mort des Comtes d'Egmont & de Horn , ni l'entreprise d'Anvers. Que la barbarie du Duc d'Albe & de ses successeurs au gouvernement des Provinces, ramenoit incessamment à leurs yeux le trifte souvenir des persécutions passées. Que pendant ce temps rigoureux, la nécessité, qui n'a point de Loi, les avoit fait recourir à de nouveaux Seigneurs; mais qu'ils avoient éprouvé que les remédes avoient été pires, & plus dangereux que les maux qui les pressoient. Que presentement qu'ils vivoient en paix : & qu'ils étoient heureusement delivrez de la servitude des Espagnols, & de l'infidélité Françoise, il n'y avoit pas le moindre prétexte ni la moindre couleur, pour appuyer une propofition fi dangereuse, qui ne manque-

roit pas d'effaroucher tous les esprits: & que ceux qui la mettroient en avant, seroient en hasard d'être masfacrez & mis en piéces. Que Mr. le Prince Maurice étoit cent fois plus heureux, en l'état qu'il étoit presentement, que s'il parvenoit à ses defirs, contraires à son propre bien. Que cette splendeur de Souveraineté qui l'eblouissoit, étoit une fausse lueur qui le conduiroit dans des précipices. Qu'il avoit la force du Gouvernement, sans en avoir l'envie: & qu'ayant l'effet & la puissance des Souverains, il devoit, à l'exemple de son Pere, mépriser un vain nom, qui ne lui serviroit qu'à le faire hair. Qu'il étoit Capitaine Général des Provinces , & Admiral général commandant à sa volonté sur la Mer & sur la Terre. Qu'il disposoit de tous les Gouvernemens & de toutes Charges militaires. Que quand on faisoit des Magistratis dans les Villes, on lui en presentoit trois, dont il en choisisoit un. Et qu'enfin il avoit les mêmes avantages & la même autorité qu'avoient les anciens Comtes de Hollande, les Ducs

#### DE HOLLANDE. 209 de Bourgogne, & l'Empereur Charles-Quint même: donnant des rémissions & des graces pour les crimes: n'ayant point ains la haine de la mort des Particuliers: & ceux qu'il

sauvoit lui ayant obligation de la vie. Que tout le monde disoit à toute heure, qu'il falloit augmenter les Pensions & les Appointemens du Prince, qui exposoit continuellement sa personne pour le salut public. Mais que si une fois il avoit cet odieux nom de Maître : qu'on lui envieroit jusqu'aux rubans des souhers de ses Pages & de ses Valets de pied : & qu'on lui reprocheroit continuellement les impositions qu'il mettroit sur eux,dont il n'avoit point à se plaindre, étant mifes par leur propre consentement. Pour conclusion, il lui déploya les Annales de Hollande : & lui fit voir à l'œil, qu'il n'y avoit presque point eu de Comte, contre lequel ses Sujets ne se fussent révoltez : & que souvent ils étoient allez en armes jusques dans le Château de la Haye, pour s'en défaire.

Ces puissantes raisons convain-

La Prin-quirent tellement la Princesse, esse qu'elle changea d'avis absolument : décomme & qu'elle changea d'avis absolument : de Prince & qu'étant allée rendre réponse au le Prince Maurice, elle le conjura, par de son des l'amour qu'il devoit avoir pour lui-fein, mais même, pour son propre bien, & pour instillements.

fon repos, de ne point penser à une chose qui lu seroit présidéciable.

ion repos, de ne point penter a une chose qui lui seroit préjudiciable, quand le succés en seroit heureux. En même temps elle dit à mon Pere, qu'elle s'apperçût bien, par la froide réponse du Prince, qu'elle ne l'avoit aucunement persuadé: & que l'ambition, qui aveugloit son esprit, l'avoit empêché de goûter la folidité des raisons qu'elle lui avoit al léguées.

Ainsi, Monsieur le Prince Maurice prit d'autres mesures pour lever les obstacles qui l'empêchoient de parvenir à sa sin; mais Madame la Princesse d'Orange soûtint toûjours de tout son crédit & de toute sa puisfance, la cause de ce Graud Homme, qu'on opprimoit si injustement.

Beanté de Ce qui fait voir la beauté de l'al'ame de me, & la vertu de cette excellente Madame Princesse, qui aima mieux choquer fon Beau-sils, dont la bien-yeillanDE HOLLANDE. 211 ce étoit si nécessaire à son fils unique principal héritier de Maurice, qui l'avoit élevé comme son ensant propre, que de consentir à la perte d'un innocent: bien éloignée en verité de la pratique ordinaire de la plûpart du monde, qui facrise les justes pour le moindre intérêt de fortune & d'ambition, & qui protégent les plus méchantes causes, à la ruine des gens de bien, dont le bon droit n'est appuyé que sur les seuls ners de la lustice.

Ce fecret considérable, qui est Veritable demeuré enseveli dans le silence plus cans le sire de soi la raine de de soixante ans, est la veritable cau- Monsieur de Barne- de Barne- veld, & de ceux de son parti, qui veld.

soûtenoient la Liberté du Païs.

Cette bonne Princesse se plaignoit souvent à mon Pere, de ce qu'elle n'avoit qu'un seul sils : lui disant que qui n'en avoit qu'un, n'en avoit point: étant en continuelle crainte de le perdre; Sur quoi il la consola, par le recit d'une Fable: où un Renard qui avoit beaucoup de Renardeaux, se vantoit de sa fécondité, & reprochoit la stérilité à une

212 MEMOIRES
Lyonne, parce quelle n'avoit qu'un
Faon; A quoi la Lyonne repartit.
Il est vrai: mais c'est un Lyon qui
te mangera, toi & tes petits.

La Prineesse d'Orange soùsient mon Pere en Hollande contre ses calomniaseurs.

Cette Princesse a été la principale consolation de mon Pere dans cette longue Ambassade, & fon principal support auprés de la maison d'Orange : de l'agrément de laquelle il avoit besoin, la Cour voulant qu'il y cût une personne en ce Païs-là qui lui fut agréable. Sa protection lui fut d'autant plus nécessaire & avantageuse, qu'il y avoit des Grands en France, Beaux-freres & Alliez du Prince Maurice, qui faisoient tous leurs efforts pour le rendre suspect. & pour le faire rappeller du plus bel Emploi qu'aucun François pût espérer en ce temps-là.

Beanté de L'Europe jouissoit lors d'une l'Emploi prosonde Paix; Ainsi toutes les en ce demps-là. Ambassades étoient mortes dans les autres Cours, d'où il n'y avoit rien à mander de considérable. Mais la feule Ambassade e Hollande étoit importante, par la guerre qui s'y faisoit du côté des Hollandois, sous

ce, fameux Capitaine le Comte

DE HOLLANDE. 213
Maurice: & du côté de Flandres,
par cet autre Général si renommé
Ambroise Spinola Genois. Les Anglois, les Ecoslois, les Danois, les
Suédois, les Allemans Protestans,
& les François, alloient faire leur
apparentislage des Armes sous le
Comte; & les Allemans Catholiques, les Italiens, les Siciliens, les
Comtois, les Polonois, & les Espagnols, sous le Marquis. Ainsi il
sembloit que tout le monde Chrêtien se sur donné rendez-vous en ce
petit coin de Terre, pour s'entrebattre, & pour se faire la guerre.

Et comme la France entretenoir divers Corps d'Infanterie, & quelques Compagnies de Cavalerie en ce Païs-là, s'intéressant fort en tout ce qui touchoit le bien des Provinces-Unies, qui occupoient les Armes des Espagnols ses anciens Ennemis: & qu'elle avoit fort souvent besoin de l'assistance des Vaisseaux de Guerre des Etats Généraux, l'A mbassadeur avoit à toute heure quelque matière importante d'écrire à la Gour, & occasion d'y dépê-

cher des Couriers.

#### MEMOIRES 214 Davantage, le Roi donnoit tous

L'Ambaffadeur les ans de grandes sommes aux Holde Franlandois, pour le payement des Trouce, outre pes Françoises; Et l'Ambassadeur. les gages outre les gages de sa Charge, & les de la Charge avoit 24. mille liwres par an, comme Inten-

Finances

pensions qu'il avoit de la Cour, avoit de plus, vingt-quatre mille livres d'appointement par an, comme Intendant des Finances en Hollande:

dant des

le tout payé par ses mains. Outre le grand profit qu'on avoit en Hollan- en cet Emploi, il y avoit lors beau-. coup d'honneur & de plaisir de servir en ce Païs-là : car toute la Noblesse de France, au sortir de l'Académie. alloit apprendre la guerre sous le Prince Maurice, comme autrefois elle alloit en Piémont sous ce grand Maréchal de Briffac. Les Hyvers, la Haye étoit toute pleine de Seigneurs & de Gentilshommes François, qui ne manquoient pas, pour honorer le Roi, en la personne de son Ministre, de l'accompagner à l'Audience de Messieurs les Etats Généraux, quand il y alloit; Et comme on n'eût pû fournir assez de Caroffes pour deux ou trois cens Gentilshommes & Officiers qui DE HOLLANDE. 115
s'y trouvoient quelquefois, l'Ambassadeur alloit à pied à la tête de
cette belle Troupe: & son Carosse
suivoit tout vuide. Si cette Ambassade étoit honorable: aussi obligeoitelle à de grandes dépenses: car il
falloit souvent régaler cette nombreuse Noblesse: masson étoit bien

payé pour cela.

Par l'importance & par l'utilité de ce bel Emploi, on peut juger si mon Pere étoit tenu à Madame la Princesse Doüairiére d'Orange, de l'y avoir affermi, en détrussant dans l'esprit de Monsieur le Prince Maurice, & des Principaux du Païs, mille calomnies que les Ennemis & & envieux de mon Pere inventoient pour le rendre odieux. Aussi, pour faire voir sareconnoissance, je veux insérer ici l'Extrait d'un Ecrit que mon Pere alaissé à se Ensans, pour leur instruction particulière.



DE HOLLANDE. 217
Hollande le second jour de Juin de ladite année: m'ayant, avant mon depart, été donné assurance que cet expédient tendoit à m'affermir plus solidement dans cette Charge: de laquelle, devant que de partir dudit Païs, ledit sieur de Ressuge me mit en possession.

En cet endroit, je suis obligé Grande d'exalter l'extrême & grande oblir reconnoit gation que moi & les miens aurons mon Pere pour jamais à Madame la Princesse des face de Courairiére d'Orange, digne fille veurs redece grand Admiral de Châtillon, when the fipieux, si homme de bien, & si la Priversia de Courairiére d'Orange, de si la Priversia de la courairié de control de la courairié de la cour

fameux Capitaine.

On ne pourroit celer, fans trahir rangela vérité: qu'entre les excellentes & rares vertus dont elle est ornée, & qui la rendront célébre & immortelle à la postérité, elle en a une singulière: d'être la plus officieuse & bien-faisante qui soit sous le Soleil: prévenant même, par une magnanimité qui lui est naturelle, les supplications de ceux à qui son assistance est utile: ce qu'aprés infinis autres, je puis témoigner par ma propre expérience en cette occasion;

ceffe d'O-

Car lui ayant dit l'ouverture que Monsieur de Villeroi m'avoit faite: non seulement elle m'en témoigna de la joye, mais me fit cette grace de me promettre sa faveur, qui seule me pouvoit combler de contentement : car, inconnu que j'étois en ce Païs-là, & dépourvû de plusieurs choses qui m'eussent été nécessaires pour m'y faire agréer, j'avois besoin comme de la vie, qu'elle me prit en sa protection, & qu'elle me daignât recommander : ce qu'elle sit avec un tel excés de bons témoignages où il a été besoin, qu'elle a voulu par cette libéralité, suppléer à la multitude de mes défauts, & de plus, anéantir & détruire une infinité de calomnies, que la haine en quelques-uns, & l'envie & la douleur en quelques autres, excitérent contre moi de toutes parts, quand on vit qu'on me destinoit cet Émploi.

Et pource que de tous les vices, l'ingratitude est le plus détestable, particuliérement à moi, qui l'ai toûjours euë en grande horreur, je me sens obligé de voüer à cette bonne & sage Princesse, mon trés-hum-

DE HOLLANDE. 210 ble service pour le reste de mes jours: mais aussi, de transmettre cette obligation à ma postérité; C'est pourquoi j'adjure mes enfans, par le soin qu'ils doivent avoir de me complaire, & par la bénédiction qu'ils espérent de moi, de faire tous étroite profession d'être ses serviteurs affectionnez, & de Monseigneur le Prince son fils, & de ceux que Dieu donnera par lui, Succesfeurs à l'Illustre Maison de Nassau: afin que l'obligation que cette Dame a voulu si généreusement & si libéralement colloquer en moi, ait pareille, & même plus longue durée que ma propre vie.

Mon Pere, pour marquer sa reconnoissance, autrement que par des paroles: aussi-tôt que mon frere ainé sut en âge de porter les armes, il l'envoya à Monsieur le Prince d'Orange Henri en Hollande: où ayant été plusieurs années, de sa Cour & de sa Masson: & aprés l'avoir suivi dans tous ses Siéges, entr'autres au dernier Siége de Breda, où il sut blesse; après la mort de mons Pere, il s'en revint en Fran220 M E M O I R E S ce, où il épousa une sœur de Messieurs de Beauveau d'Espence : qui tous se sont signalez dans nos Armées, où ils ont eu des Comman-

demens considérables.

Mon Pere continuant sa reconnoissance vers la Maison d'Orange : quand le plus jeune de ses fils fut en état d'aller à la Guerre, il l'envoya encore à Monsieur le Prince Henri Frederic: & il a servi sous Jui pluficurs années, juiques à sa mort: ainsi que sous le Prince Guillaume son fils, tant qu'il vécut : & depuis, il s'étoit si particuliérement attaché au service de Monsieur le Prince d'Orange d'aujourd hui, qu'il ne l'abandonnoit point : & fut tué à la Bataille de Senef, comme nous le dirons plus amplement, en parlant du Prince Maurice son Parain.

Voilà tout ce que je puis dire de Madame la Princesse Doüairière d'Orange Lousse de Colligni, & de ses saveurs envers nous; si ce n'est que j'ajoûte, qu'étant né à seu mon Pere une Fille l'an 1614. Elle en voulut être la Maraine: & que le jour du Baptême, pour marquer sa

DE HOLLANDE. 221magnificence, elle envoya à fa filleule un collier de Diamans, deux
grands Bassins, & deux Vases devermeil doré, dont la façon étoit
encore plus riche que la matière.
Messier les Etats Généraux en surent les Parains: & sur presentée,
au Baptême en leur nom, par Monfieur de Barneveld; Et pour montrer l'estime qu'ils faisoient de mon
Pere, ils donnérent cinq cens livresde pension à l'ensant , sa vie durant,
dont elle a joui prés de soixante ans,
étant morte depuis peu.

Je ne dois pas oublier de dire ici, Grande à l'honneur de Messieurs les Etats: posthalia qu'ils sont si ponétuels observateurs seur les de leur parole, & si religieux à s'a-Etats à quitter de leurs promesses, qu'ils ont s'aquiter payé réguliérement cette pension promesses, qu'ils ont s'aquiter payé réguliérement cette pension promesses, qu'ils que leur Etat

étoit à la veille de périr.

Cette fille épousa en premières Nôces le Seigneur d'Ardenai au Maine, dont elle a eu une fille mariée à Monsieur de Madaillan, de la Maison de Montatere. En secondes Nôces, elle a épousé Benjamin de Pierre-Bussière Marquis de Chame

MEMOIRES bret, dont elle a eu quatre fils, morts la plûpart à la guerre en Hongrie & en Flandres pour le service du Roi, & deux filles. Il est d'une des plus Illustres Maisons du Limousin: & de par sa Mere, la Maréchalle de Themines, qui étoit de la Maison de la Nouë: il est petit-fils de ce grand François de la Nouë, furnommé Bras de Fer. Pour fa femme, je dois dire à fon avantage, quoi que ma sœur : qu'elle a été un prodige de mémoire & de jugement, qualitez qui se rencontrent rarement ensemble. Elle eût rétabli le vieil & le Nouveau Testament, s'ils eussent été perdus : les sçachans par cœur. Elle avoit lû toutes les Histoires & tous les Romans, tant François qu'Italiens & Espagnols, & en sçavoit les moindres avantures, ainsi que les noms des Confidens & des Suivantes; Au reste, d'une conversation aussi agréable qu'inépuifable. Enfin, fi elle n'eût point passé sa vie dans un Château à la Campagne : & qu'elle eût vécu dans la lumière de la Cour, elle y auroit été admirée, & auroit sans

DE HOLLANDE. 223 doute égalé la réputation de ce petit nombre de fremmes extraordinaires qui ont été l'ornement de ce dernier Siécle.

J'ai dit ceci au sujet de Madame la Princesse d'Orange, dont elle étoit filleule: mais il faut revenir à nôtre principale matière, & dire ce que je sai de Philippes Prince d'Orange, fils asné de Guillaume de Nasiau, & de sa première semme Anne d'Egmont.





# MEMOIRES HOLLANDE.

PHILIPPES GUILLAUME DE Nassan Prince d'Orange, & Eleonor de Bourbon sa Femme.

Le Prince
Philippes
Pris au
Collège de
Louvain,
Commende dre les armes pour sa défense, il étuprisonnier dioit au Collège de Louvain : où en Espaentr'autres Priviléges , il n'est pas permis d'arrêter personne pour quelque cause que ce soit. Nonobstant , Jean Vargas Espagnol , accompagné de plusieurs Soldats de la

DE HOLLANDE: même Nation, l'en tira de force par ordre du Duc d'Albe, malgré les clameurs du Recteur de l'Université, qui se plaignant en beau & bon Latin, qu'on violoit manifestement les Priviléges. Ce Vargas, nullement congrû, lui répondit en Latin barbare, non curamus Privilegios vestros.

Le Prince d'Orange son Pere s'en plaignit par des Ecrits publics, qui manifestoient la cruauté des Espagnols, & qui prouvoient qu'il n'y avoit ni Loix , ni Priviléges, ni Innocence d'âge qui pussent exempter personne de leur tyran-

Ce pauvre enfant fut mené pri-Le Prince sonnier en Espagne à l'âge de treize apprend le ans, & enfermé dans un Château a Erbets en la campagne, où il ne pût recevoir prison. aucune éducation, & où il passa la plus grande partie de sa vie à jouer aux Echets, que le Châtelain lui apprit. Sur la fin de sa prifon, qui fut de prés de trente ans, on lui donna un peu plus de liberté.

C'étoit un Prince d'un naturel débonnaire, replet de sa personne.

Et qui nourrissoit une assez grosse barbe. Ayant été mené jeune en Espagne, il étoit demeuré Catholique; aussi les Espagnols, pour se justifier de cette détention injuste, disoient ne l'y avoir fait alter que pour le préserver du venin de l'hérésie, & pour le tenir en ôtage.

Pendant fon fejour en Espagne, le Capitaine qui le gardoit ayant parlé fort desavantageusement du Prince Guillaume fon Pere : ce fils généreux, pouffé de l'affection paternelle, qui l'animoit au reffentiment, le prit par le milieu du corps, le jetta par la fenêtre, & lui rompit le coû. Il pensa être en peine d'une action fi hardie : & fur cela, il y eut diversité d'avis dans le Conseil du Roi Philippes; mais enfin, on réfolut d'user de douceur & d'indulgence en cette occasion; Gabriel Osorio jeune Gentilhomme, qui se trouva present à l'action, l'ayant rapportée en faveur du Prince, & dit que le Gouverneur lui avoit manqué de respect. Ainsi , cette mort fut donnée à son juste ressentiment. Le Prince se sentit & obligé à

DE HOLLANDE. 227 cet Osorio, du témoignage favorable qu'il avoit rendu, que depuis il Peût toûjours prés de la Personne, & lui sit beaucoup de bien.

Enfin, le Roi Philippes II. ou Le Prince touché d'une si longue captivité, ou Philippes las de punir l'iniquité prétendue du der prijon. Pere sur son sils innocent: ou bien;

espérant que sa sortie seroit naître de la jalousie & de la division entre les freres d'Orange (comme l'évasion de Monsieur de Guise du Château de Tours en causa parmi les Chess de la Ligue) se résolut de le relâcher

aprés une si longue détention.

Monfieur le Comte Maurice fit paroître en cette occasion, que son ame étoit desintéressée, & lui laissa la jouissance de ses biens, dont il étoit en possession : comme de Breda, & autres Places; Et Madame le Comtesse de Holac sa sœur de Pere & de Mere, en usa fort généreufement, lui ayant fait mille offres, & de fort beaux presens à son arrivée aux Païs-Bas, où ils s'entrevirent à Cléves; mais le Comte Maurice, de peur de fe rendre suspect au Païs, se contenta de le visiter par des K 6 Envoyez.

Le Prince
Philippes
méne l'Infante Ifabelle aux
Pais-Bas
dont tout
le monde
s'étonne.

Ce Prince Philippes vint en Flandres avec l'Archiduc Albert, qui peu aprés le renvoya en Espagne pour conduire aux Païs-Bas l' Infante Isabelle sa suture Epouse, à qui le Roi Philippes donnoit en Mariage la Souveraineté des dix-fept Provinces. Toute l'Europe s'étonna beaucoup, que le fils d'un homme si odieux à l'Espagne, eût été choisi pour une si belle Commission,qu'on ne lui pouvoit donner fans un grand témoignage d'estime & de confiance. Il vécut depuis à la Cour de Bruxelles auprés des Archiducs de Flandres : car les Etats des Provinces-Unies conçûrent une telle défiance de lui à caufe de cet Emploi, & pource que le Roi Philippes l'avoit rétabli en ses biens scituez au Païs-Bas Espagnol, & dans la Franche-Comté, qui avoient été confifquez : qu'ils ne lui voulurent jamais permette de venir faire un tour, & encore moins de sejourner en leurs Provinces, comme il avoit témoigné le souhaiter beaucoup.

Il n'y parût la première fois que l'an 1608, que la Trève étoit pres-

DE HOLLANDE. 229
presque arrêtée avec les Espagnols:
& dans ce voyage, il ne sit autre
chose que de réconcilier la Princesse
Emilie sa sœur avec Monsieur le
Comte Maurice son frere, qui ne
l'avoit point voulu voir depuis son
Mariage avec le Prince Emanuel de
Portugal, parce qu'il s'étoit sait

malgré lui.

Il époufa la fœur de Monfieur le Le Prince Prince de Condé défunt Eleonor de Philippes Bourbon, Princesse trés-vertueuse, épouja la dont il n'eût point d'enfans. Ce Ma-Monsseur riage avec la première Princesse du le Prince Sang de France ; le remit en pof. de Condé. fession de sa Principauté & de son Château d'Orange, où le fieur de Blacons, qui en étoit Gouverneur, porté comme parent de Monfieur le Maréchal de Lefdiguiéres, qui dominoit absolument en Dauphiné, ne le vouloit pas laisser entrer; Mais le Seigneur de Blâcons eut tant d'ordres exprés du Roi de fortir de la Place : & Monfieur de Lesdiguiéres eût un ordre si précis de le faire obéir, qu'enfin le Prince se vit en possession de sa Place & de sa Souveraineté; car auparavant il étoit re-

### 230 MEMOIRES gardé comme Ennemi, ayant suivi

PArchiduc Albert quand il fut à Calais, & quandil voulut faire lever le siège d'Amiens au Roi Henri IV.

Grande peine où tùt le Prince Philippes lors de la Bataille de Nieuport.

Au reste, ce Prince Philippes a confessé à ses plus intimes amis, que de sa vie il ne fut en si grande peine & en si étrange inquiétude, qu'au temps que se donna la Bataille de Nieuport : car l'Archiduc qui préfumoit beaucoup de ses Troupes, les croyant supérieures en valeur; comme elles l'étoient en nombre à celles des Hollandois, s'étoit vanté, s'il gagnoit la Bataille, d'envoyer fes deux freres, Maurice & Henri Frederic, prisonniers en Espagne, pieds & poings liez. Ainsi il mit des gens aux écoutes de toutes parts, fit tenir tous les chevaux de son Ecurie fellez & bridez, & tout fon monde en état de se retirer en lieu de seureté: croyant que ses freres étans perdus, les Espagnols le feroient aussi périr : & tant que dura le Combat, il fut toûjours en priére, & fit des vœux trés-ardens & continuels, afin que ses freres obtinssent la Victoire. Pendant la Trève qui fut faite

DE HOLLANDE. 23F pour douze ans, il fit un voyage en Hollande l'an 1615, avec Madame la Princesse sa femme : & ils sejournérent ordinairement à Breda. Mon-Pere eut l'honneur de les voir, & traiter souvent : & il aquit tellement les bonnes graces de l'un & de l'autre, qu'ils aidérent à détruire quantité de calomnies qu'on avoit inventées pour lui attirer l'indignation de Monsieur le Prince de Condé, & de plufieurs autres Scigneurs & Grands du Royaume, qui durant la minorité du feu Roi, s'étoient armez plusieurs fois sous divers prétextes, leur ayant été rapporté par les Ennemis de mon Pere, que pendant ces mouvemens il s'étoit porté avec trop d'ardeur & de violence contr'eux, ayant fait saisir des Vaisfeaux pleins d'armes, & fait arrêter plusieurs Officiers des Troupes de Hollande qui devoient passer à leur service. On ajoûtoit à toutes ces actions offensantes, plusieurs difcours au mépris de ces Grands, que ces mêmes Ennemis lui imputoient.

Ces Princes avoient d'abord si Calonnier bien crû ces impostures : que ne contre

mon Pere, pouvans s'en prendre à la personne ceuse du de mon Pere, ils manifestérent assez saide de la Maisonde leur mécontentement, par le sac de la Fontaire son Château de la Fontaire Dangé prés de Châtelleraut, qu'ils firent

piller par leurs Troupes; Mais la Reine Mere Marie de Médicis, qui LeRoi C sçût ce desordre, s'étant lors troula Reine vée à Poitiers, le dédommagea lile dedom béralement, & il n'y cût que la permagent.

beralement, & 11 n'y eut que la perte de plufieurs papiers Originaux, & Tîtres anciens, que Sa Majesté ne pût réparer.

Le Roi Le Roi écrivit même à mon Pere lui écrit sur ce sujet ce qui suit.

## Monsieur Du Maurier,

Aprés sont deux pages d'écriture en chiffre.

Au demeurant, je fuis bien marri que voire maison ais souffert, en considération du service que vous me rendez. se veux avoir soin de mes Serviteurs, Eles encourager à bien faire, par la protestion que je prens de leurs personnes E biens. Le sieur de Puisieux vous doit faire sçavoir ce que DE HOLLANDE. 233 j'ai ordonné sur cela. Continuez seulement à me servir sidélement & soigneusement comme vous faites, & vous y aurez honneur & prosit. se prie Dieu qu'il vous ait, Monsieur du Maurier, en sa sainte & digne garde. Ecrit à Poitiers, le 20. sanvier 1616. Signé LOUIS. Et plus bas, BRU-LARD.

La Reine lui écrivit aussi la Lettre suivante.

## Monsieur Du Maurier;

Le Roi Monsieur mon sils fait réponse à vôtre Dépèche par ce Porteur;
Les intentions duquel je m'assure que
vous sçaurez bien faire valoir & conduire, pour en avoir l'esset que nous
destrons, suivant vôtre bon avis.
Nous conssant donc en vôtre assets since
& soin pour ce regard, je n'y ajoûterai autre Commandement. Vous scaurez, aussi comme il a fait considération
sur la perte que vous avez faite en vôtre maison pour son serveix en une
continuant avec la même sidélité &
vigilence, vous en recévrez tout contentement & avantage. se prie Dieu

234 MEMOIRES qu'il vous ait, Monsseur du Maurier, en sa sainte & digne garde. Ecrit à Poisiers le 20 Janvier 1616. Signé MARIE. Et plus bas, BRULARD.

Monsieur de Puiseux lui écrivit de Puis aufsi à la fin d'une longue Dépêche. feux en écti aussi.

Pour ce qui est de vôtre intérêt, &

Pour ce qui est de vôtre intérét, & de ce que vous avez souffert de dommage & de perte en vôtre maison de la Fontaine, je n'ai pas manqué de le representer à Leurs Majestez, &. avec les particularitez requises : dequoi elles sont trés-déplaisantes, & n'entendent pas que leurs Serviteurs pâtissent à l'occasion du bon service qu'ils leur rendent. Elles vous ont ordonné deux mille écus pour larécompense de ladite perte : & veulent que l'on sçache qu'elles le font pour cette considération : & ont trouvé bon de vous augmenter vos Appointemens, de mille écus par an. Je voudrois vous pouvoir témoigner encore plus à vôtre contentement, le desir extrêmeque j'ai de vous servir, vous connoîtriez que je suis vrayement vôtre trés-humble & wes affectionne serviteur. Puisieux. Pe Poisiers le 20. fanvier 1616.

DE HOLLANDE. 235 Monsieur le Prince d'Orange Philippes, & Madame la Princesse sa femme eurent la bonté de desabuser ces Princes & ces Grands, qui avoient fait une guerre, qu'on appella la guerre des Henris, parce Guerre que la plupart des Chefs de ce Parti des Henris appelloient ainsi. Monsieur le Prin-ris. ce s'appelloit Henri de Bourbon: Monsieur du Maine, Henri de Lorraine : Monfieur de Longueville, Henri d'Orleans : & Monsieur le Monsieur Duc de Bouillon, Henri de la Tour. le Prince Ils leur dirent à tous, que ces paroles injurieuses étoient de pures sup-dame la positions inventées, pour les animer Princesse contre mon Pere: qu'ils caution première noient, qu'en s'aquittant de son de avon devoir, il avoit toûjours gardé le Pere, respect qui leur étoit dû. Qu'au reste, c'étoit lui objecter un beau crime, de lui reprocher qu'il avoit fervi fidélement son Maître, & qu'il n'avoit pû, fans prévariquer dans sa Charge, & sans péril de se perdre, n'exécuter pas les ordres de la Cour.

Il me souvient de les avoir vûs au Logisen mon enfance : sur tout 236 MEMOIRES la Princesse, qui avoit la bonté de nous faire mille caresses: & qui fit la grace à mon Pere, de trouver bon qu'une de mes sœurs, qui nâquit en ce temps-là, eût l'honneur de porter son nom d'Eleonor. Elle fut prelentée au Baptême par Monsieur le Prince d'Orange Henri Frederic qui en fut le Parain.

Cette fille sur mariée au Baron de Mauzé proche de la Rochelle, frere du Marquis de la Ville-Dieu, & mourut sans enfans l'an 1660. C'étoit la femme de France qui peignoit le mieux, qui écrivoit le plus correctement, & qui faisoit de fort bonnes lettres d'un ftile male & vigoureux, & où il n'y avoit pas un

seul mot d'inutile.

Philippes Prince

Le Prince d'Orange Philippes Guillaume mourut à Bruyelles au ge meurt, commencement de l'an .618. avoit des Hemorrhoïdes fort enflammées : & Gregoire son Chirurgien Allemand l'ayant blessé du canon de la syringue, lui donnant un lavement, la gangrenne s'y mit, & il fut impossible de le sauver La Princesse sa femme mourut aussi la même année.

DE HOLLANDE. 237
Aprés fa mort, Monsieur le Come Le Comte te Maurice son frere, prit la qualité Maurice, de Prince d'Orange, & hérita de mort detous ses biens. Auparavant, il se vieut contentoit de la qualité de Comte. Prince d'Orange d'Orange





# MEMOIRES

### HOLLANDE.

MAURICE DE NASSAU Prince d'Orange.

Maurice excellent fils d'un excellent Pere.

E Grand Capitaine a démenti le Proverbe, qui dit, que les enfans des Héros son ordinairement des gens de rien: car quoi qu'il fut fils d'un trésexcellent Pere, qui a laissé aprés lui une gloire immortelle, il ne l'a pas seulement égalé en prudence & en grandeur d'ame, mais il l'a surpassé en science militaire, & par ses grands Exploits. Si le Pere a été vingt ans entiers le principal entretien de

DE HOLLANDE. 239 l'Europe, le fils a plus fait de bruit quarante ans durant, que toutes les Têtes couronnées ensemble: car depuis l'an 1584, qu'il commença d'agir jusqu'en 1625, qu'il mourut, on a parlé avec étonnement & admina passe pur l'un des plus grands Capitaines qui ait jamais été.

En verité, quoi que la nature ne La vertu fasse pas toûjours des efforts extra- des Peres ordinaires en formant de grands porteurs hommes, & de puissans génies tout les imiter.

d'une suite, les belles actions des Peres sont de puissans éguillons pour exciter leurs ensans à les imiter, la gloire des Ancêtres étant une lumière qui éclaire leur Postérité pour marcher sur leurs traces généreuses. Que si souvent les vertus étrangéres portent les ames courageuses à bien faire: comme ce Grec, que les Trophées de Miltiade empêchoient de reposer, les exemples domessiques doivent toucher davantage, pour n'avoir pas la honte de dégénérer.

Sur ce sujet, je mettrai ici ce que L'avenj'ai souvent oui dire à mon Pere en cement de

Monster sa vieillesse : qu'il auroit assuréAsteri, ment passe sa vie dans le Païs, comOucle Par me quelques-uns de ses Prédécesmon Perc, seurs, sans l'exemple de son grand
est cause Oncle Paternel Jaques Auberi, qui
par sa vertu, par son scavoir, & par
iravaillé. ga sa vertu, par son scavoir, & par
son ésoquence, sit la Charge d'Avocat Général au Parlement de Paris,

son éloquence, fit la Charge d'Avocat Général au Parlement de Paris, fut Lieutenant Civil, du Conseil d'Enhaut de Henri II. & son Ambassadeur Extraordinaire en Angleterre, où il fit un Traité de Paix entre les Rois Henri II. & Edoüard IV. & qui a laisse la réputation d'un Ciceron & d'un Démosthene François, par ce fameux Plaidoyer qu'il fit par ordre du Roi pour ceux de Cabriéres & de Mérindol, que Monsseur le Chancelier de l'Hôpital admiratant, qu'il le traduisit en partie en Vers Latins.

Mon Pere crût donc, qu'en travaillant, il pourroit parvenir à des Charges honorables, & employa fi bien les grands talens que Dieu lui avoit donnez, qu'il s'est aussi vû dans les Conscils des Rois, & dans

les Ambassades.

Le Prince Maurice d'Orange, des DE HOLLANDE. 241
des sa plus tendre jeunesse, pour sai- Devise du
re connoître le desir passionné qu'il Prince
avoit de suivre les traces glorieuses Manries,
de son Pere, prit pour le corps de sa
Devise, le tronc d'un Arbre coupé

à deux pieds de haut : duquel fortoit un Scion vigoureux, qui apparemment feroit renaître ce bel Arbre qui l'avoit produit, avec ces mots, tandem fit surculus arbor: enfin le Scion devient Arbre, pour montrer qu'il ressusciteroit la gloire

de son Pere.

Je ne prétens pas representer par le menu toutes les belles actions de ce Prince : je ne dirois rien qu'on ne puisse apprendre dans les Annales, & je ne veux pas augmenter le nombre importun des compilateurs. Mon dessein est seulement, de faire le portait de sa personne & de ses mœurs : d'informer le monde de quelques particularitez de sa vie, qui ne font pas connuës : & d'exposer les causes des grands différends qui survinrent entre lui & Monsieur de Barneveld, qui ont pensé faire bouleverser cette République par une division intestine qui dure jusqu'à

and Cook

242 MEMOIRES ce jour, & qui la menace de ruine.

Grand courage du Prince Maurice.

Mais auparavant que d'en venir là , il faut representer sommairement ses principales actions : & dire que ce Prince Maurice avoit un grand fonds de courage & de constance dés l'âge de dix-sept ans, qu'il fut appellé au gouvernement des Affaires, aprés la mort de son Pere: car il ne se laissa point abattre au torrent des prospéritez d'Alexandre Farnese Duc de Parme, Gouverneur & Capitaine général des Païs-Bas pour le Roi d'Espagne: qui d'abord emporta Bruges, Gand, Dendermonde, Deventer, Nimégue, Grave, avec quantité d'autres Places : enfin , Anvers même , qu'on tenoit imprenable, par un Siége qui passa pour la merveille du siécle, ayant bouché l'Escaut, & bridé la Mer par une Digue que les hommes tenoient impossible : ce. qui depuis servit d'exemple pour entreprendre la même chose à la Rochelle. Le Prince Maurice ne fe laissa non plus étonner de la confusion & du desordre qui régnérent

DE HOLLANDE. 242 long-temps dans la République, par la conduite superbe de Robert Dudlei Comte de Leycestre, Capitaine général pour la Keine d'Angleterre dans les Provinces confédérées, dont l'orgueil insupportable, & l'ambition déréglée leur fit plus de préjudice, que les sommes qu'il porta, & les Troupes qu'il mena à leur secours ne leur servirent. Quatre ans entiers se passerent, que cet Etat-là fut réduit à d'étranges extrêmitez: & qu'on ne croyoit pas que ce jeune Prince pût démêler une fusée si embrouillee, ni guérir tant de maux causez par les pratiques d'Espagne, & par les trahisons des dépendans du Comte de Leycestre, qui aprés fon retour en Angleterre, vendirent des Places importantes aux Efpagnols; Enfin, comme les choses du monde ne demeurent pas toûjours en une même scituation, & qu'elles sont sujettes à une vicissitude perpétuelle : la bonne fortune qui avoit favorité le Duc de Parme dans toutes ses entreprises, se tourna tout d'un coup du côté du Prince Maurice: car cette Flote d'Espagne

La Flote nommée l'Invincible, destinée pour invincible devorer l'Angleterre & les Païs-Bas détruite Unis, fut détruite l'an 1588, par les Pan 1588.

forces & le bon-heur dé la Reine Elisabeth: le tiers de cette grande Puissance s'étant sauvée à peine dans les Ports d'Espagne, aprés avoir sait avec des périls incroyables, le tour d'Angleterre, d'Ecosse & d'Irlan-

Le Dac de de : & cette perte inestimable sur Parmels suivie de la honte que le Duc de ve le sége Parme reçût devant Bergopson , de Bergopson qu'il avoit assiégé : le Prince Maurice l'ayant forcé de quitter cette

entreprise, avec la perte entiére de

sa réputation.

Depuis ce bon-heur, le Prince dans le cours de vingt années, jufqu'à la Trêve, eut toûjours la fortune si favorable, qu'il conquit trente-huit ou quarante Villes, & davantage de Forts, & défit les Elpagnols en rase Campagne, en trooi Combats signalez: outre qu'il obtint de grandes Victoires sur la Mer, tant aux Côtes de Flandres, qu'en celles d'Espagne, & aux Indes, par la valeur de Jes Lieutenans & Vice-Admiraux.

DEHOLLANDE. 245

Mais rien ne lui aquit tant de réputation, que l'heureuse surprise de miracula Ville & du Château de Breda, qui leuse de
lui appartenoit en propre. Il s'en avec un
rendit Maître l'an 1590. par le streau cau de tourbes, de tourbes
sans aucune essur de tourbes, de tourbes
sans aucune essur de louse sur de tourbes
sans aucune essur de louse sur de tourbes
seant perdu qu'un seul Soldat dans
une occasion si importante; Et
comme cette action remarquable sit
un grand bruit dans le monde, il est
à propos d'en dire succintement

quelque chose.

Un Bâtelier, nommé Adrien de Bergues, qui fournissoit de tourbes la Garnison de Breda, mécontent des Espagnols, proposa au Prince. Maurice de faire surprendre la Place, en mettant des gens de Guerre dansle fond de son batteau; A quoi le Prince ayant trouvé de la possibilité, il donna la conduite de ce grand dessein à Charles de Heraugière Heran-Gentilhomme Valon , natif de giere Chef Cambrai , Capitaine d'Infanterie de l'entredans ses Troupes, tenu pour homme de tête & de main. Quand il eût cet ordre, il fit choix de foixantedix Soldats de diverses Compagnies,

246 ME WOIRES & de quelques Chefs d'une valeur éprouvée, qu'il mit au fond du bat: teau, où ils étoient trés-incommodément placez, ne pouvant y être que couchez ou courbez ; Le reste du batteau étoit-rempli d'une grande hauteur de tourbes. Il faisoit un froid extrême; de plus, ils avoient l'eau jusqu'aux genoux, qui entra par une fente qu'on boucha heureusement. Ce froid excessifles faisoit tousser beaucoup: mais sur tout, Matthieu Helt Lieutenant (dont le nom mérite d'être mis ici, pour le courage qu'il témoigna en cette occasion) car ne se pouvant empêcher de tousser, comme on approchoit du Château , il tira son poignard , & conjura ses Camarades de le tuer, afin que l'entreprise ne manquât point, & pour n'être pas la cause de leur perte ; Mais le Bâtelier empêcha qu'on ne l'entendit, tirant souvent la Pompe, comme si le batteau eût pris l'eau.

La Garni- La Garnison, composée d'Italiens, son du manquant de chaussage : les Sola Château dats, à cause des glaces, aidérent à teau de- tirer ce batteau par une Ecluse, dans DE HOLLANDE. 247

dans l'enceinte du Château : com-dans, comme les Troyens introduifirent le me les Cheval de bois dans leur Ville ; Ce Troyens qui donna lieu aux Poètes du Cheval temps, de comparer la prife de Bre-dant da à celle de Troye : y faifant cette Troye. différence, que le Cheval rendit les Ennemis maîtres de la Ville de Troye qui fut ruinée: & que le batteau remit en possession de Breda, le légitime Seigneur qui la fit refleurir.

Le Prince Maurice ayant fait Le Prince courir le bruit qu'il avoit dessein Maurice fur Gertrudemberg, facilita la fur-fit femprise de Breda; Car Edouard Lan-vouloir à zavechia, qui étoit Gouverneur des Gertrudeux Places, accourût à celle qu'il demberg. croyoit menacée. Ainsi le Château se trouvant sans Chef, fut plus facilement emporté. Aprés que Heraugiére s'en fut rendu maître par la mort de quarante des Ennemis : le Prince Maurice, accompagné des Comtes de Hohenlo & de Solme, de François Vere Général des Anglois, de l'Admiral Justin de Nassau, du Sieur de Famars Général de l'Artillerie : étant entré dans le Château-

248 MEMOIRES avec force Troupes, il fut en suite reçû dans la Ville, d'où la Garnison Italienne, la plûpart composée de Cavalerie, s'enfuit à toute bride du côté d'Anvers.

Heraugiére , fait neux de Bredia.

Heraugière fut avec bien de la justice établi Gouverneur de Breda: & Lambert Charles François, brave Soldat de fortune, fut fait Sergent major : & je l'ai vû depuis Gouverneur de Nimégue. Sur cette surprise si considérable, on fit des Médailles : où d'un côté étoient ces mots : Breda à servitute Hispanica vindicata ductu Principis Mauricis à Nassau 4. Martii 1590. & de l'autre côté étoit representé le Bâteau avec ces paroles : parati vincere aus Le Bâte-mori. On donna une de ces Médail-

lier cause de la surprife : 0 tous les Soldats kien recompenfez.

bonne penfion. Au sujet de cette surprise, on doit faire ici cette réflexion nécessaire : qu'il ne faut jamais confier la garde de deux Places Frontiéres tout à la

les à chacun des Soldats de ce Bâ-

teau, & une somme d'argent, avec

promesse d'être avancez. Le Bâte-

lier Adrien de Bergues eut aussi une

Médaille, & fut récompensé d'une

DE HOLLANDE. 249 fois à un seul Gouverneur, qui n'2 que trop de peine à garantir son Gouvernement des Ennemis voisins, qui ont toûjours l'esprit bandé, & les yeux ouverts pour le surprendre.

La prise de Hulft en Flandres fut Hulft fort confidérable l'an 1591. & bien l'115, 🗢 davantage, celle de Gertrudemberg, demberg, par un fiége long & difficile à la vûe par le de l'Armée d'Espagne de trente Prince mille hommes, commandée par le Maurice. vieux Comte Pierre Erneit de Mansfeld, en l'absence du Duc de Parme, qui étoit en France au secours de la Ligue. Jamais ce vieux Général ne pût forcer ce jeune Prince dans fes Lignes, ni l'obliger d'en fortir, quoi qu'il lui presentat tous les jours le combat. Auffi, comme le Comte de Mansfeld dit un jour à un Trompette que Maurice lui avoit envoyé, qu'il s'étonnoit comme son Maître, qui étoit un jeune Prince plein de feu & de courage, se tenoit toûjours à couvert dans ses Retranchemens.Le Trompette lui répondit que son Excellence de Nassau étoit un jeune Prince qui voudroit bien

devenir un jour un vieux & expérimenté Capitaine, comme son Excellence de Mansfeld.

gue pris, Rimberque, Graves, O Mœurs.

L'année suivante, il prit la grande & célébre Ville de Groningue Capitale de Province. Il prit aussi, & reprit Rimbergues, & s'empara de Mœurs & de Grave, Villes de son Patrimoine : ayant vengé par la mort de plusieurs Espagnols, les injures publiques, & les siennes particuliéres.

Défense mémorable d'Ostende.

La Réputation du Prince Maurice s'étendit fort loin, par la longue & célébre défense d'Ostende, où les Espagnols aprés avoir perdu plus de soixante mille hommes pendant un Siége de plus de trois ans, & avoir épuisé leurs Tresors par une dépense de plus de cent millions, ne fe virent maîtres enfin que d'un morceau de terre qui passoit plûtôt pour un cimetière que pour une Ville.

Le Prince prend l'Eclufe en peu de ours.

Dans le temps de cette perte, le Prince Maurice fut si heureux & si vigilant tout ensemble : que pour la récompenser avec usure, il s'empara en peu de jours de la Ville de

l'Ecluse, dans le même Païs de Flan-

DE HOLLANDE. 251 dres, de bien plus de conséquence qu'Ostende, qui avoit coûté tant de temps, tant d'hommes, & tant d'argent: surquoi Theophile a dit assez bien dans l'Ode qu'il fit pour le Prince d'Orange.

Les ans qu'on mit à ses ruines, Furent les jours dont tes machines. S'emparérent d'un plus beau lieu: Et c'est ainsi que tes journées, Comme on les compte pour un Dieu w Valent autant que des années.

Cette Ode ne déplût pas au Prince Maurice: & quoi qu'il fût naturellement ennemi de la flâterie & de la vaine gloire, il récompensa ce Poëte d'une chaîne d'or de grand prix, où étoit sa Médaille.

Mais ce Prince fit voir à la Batail-Le Prince le de Nieuport, où il batrit l'Archi-Maurice duc Albèrt, beaucoup plus fort que die lui: qu'il scavoit aussi bien désaire duc Albert de la lui: qu'il scavoit aussi bien désaire duc Albert à ries en rase Campagne: que désen-Nieuport dre, forcer, & surprendre des Places. L'Archidue & le Duc d'Aumale, surprendre des Places. L'Archidue & le Duc d'Aumale, surprendre des Districts dans le Combat.

François Mandozze Admiral d'Arragon, Mestre de Camp général, fut pris prisonnier avec quantité. d'autres Chefs, & jufqu'aux Pages de l'Archiduc, que le Prince Maurice lui renvoya civilement sans rançon ; Tout le Canon , tout le Bagage, & plus de cent Cornettes & Drapeaux demeurérent au pouvoir du Vainqueur, qui vit plus de six mille ennemis étendus sur la place, & qui eut toutes les autres marques d'une pleine & entiére Victoire; Ce qui fit dire à plusieurs, parce que ce grand succés étoit arrivé le second jour de Juillet : que la fortune de la Maison de Nassau étoit changée: vû qu'un même jour de Juillet, trois cens ans auparavant, l'Empereur Adolphe de Nassau avoit perdus l'Empire & la vie prés de Spire, combattant contre Albert d'Aûtriche : & qu'au même jour, Maurice avoit vengé la disgrace de son Ayeul, par la défaite de l'Archiduc Albert, descendu de ce premier Albert d'Aûtriche:

Le Prince Un peu devant la Bataille, il'y Banei cut une dispute d'honneur entre le

DE HOLLANDE. 153
Prince Maurice & le Prince Henrivat deFrederic son jeune frere, qui lors meurer
n'avoit que dix-sept ans: car compon frere
me l'aîné exhortoit son cadet de se Maurice.
retirer en lieu de seureté, asin qu'en
cas de malheur il pût soûtenier le
Pais, & la fortune de leur Maison:
le Prince Henri s'en ossensiant, dit
qu'il vouloit vivre & mourir avec
lai, & courir même fortune.

Ce Prince Maurice montra bien qu'aucun malheur n'ébranloit point fon courage : car il ne laissa pas de se résoudre à la Bataille, non-obstant que la veille, l'Archiduc cût défait le Comte Ernest, qui commandoit deux Régimens d'Infanterie, & quatre Compagnies de Cavalerie qui furent taillées en piéces, & deux piéces de Canon priles, avec quantité de Drapeaux. Le Prince l'avoit envoyé pour se saisse d'un Passage.

Il faut remarquer que le Prince, Maurice pour ôter à son Armée toute espé. à ssira rance de retraite, & pour saire com- destut à prendre à ses gens qu'ils n'avoient à ser Tou- espérer aucun salut que dans leurs persont bras, il avoit sait retirer tous les spiraite.

DE HOLLANDE. 255

car long-temps auparavant, il avoit de Parme forcé le Duc de Parme à lever le à lever Siége de Knotsembourg, vis à visse le Siège de Knotsembourg, vis à visse le Siège de Nimégue, lui ayant défait sept Corbourg, nettes de sa meilleure Cavalerie: honte que ce Duc couvrit de la nécessité qui lui étoit imposée par les ordres d'Espagne, d'aller secourir Roijen.

L'an 1597, il avoit aussi défait & Désaite tué au Combat de Turnhout, le de Turnbeut de Turnhout, le de Turn-Seigneur de Balançon, Comte de Conte le Varax, Général de l'Artillerie d'Est-Yarax tué pagne, commandant un Corps de sur la place six mille hommes de pied, & six cens chevaux: dont, outre le Général; il en demeura sur la place plus de deux mille, avec quantité de prifonniers de marque: entre lesquels étoit un Comte de Mansfeld. Il y eut trente-huit Enseignes prises, avec la Cornette Dalonzo de Mondragon, qui en mémoire perpétuel-

de Salle du Château de la Haye.

Et sur ce sujet, je dirai ici qu'un Ambassadeur de Pologne étant venu de la part du Roi Sigismond exhorter les Etats Généraux de se réconcilier avec le Roi d'Espagne, dont

le, furent placées au haut de la gran-

il exaltoit la Puissance, qui tôt out tard les subjugueroit: & les voulant étonner avec des paroles empoulées, pleines de vanité, à la maniére de ceux de sa Nation: le Comte Maurice, qui avoit été present à sa Harangue au fortir de l'Assemble, oùil lui montra tous les Drapeaux & Cornettes prises sur les Espagnols à Knotsembourg & à Turnhout: & sans employer tant de paroles, lui sit voir en effet que le Roi d'Espagne n'étoit pas invincible.

Mais si le Prince Maurice sut vicerieux sur la Terre, il ne sut pas mois heureux sur la Mer, ayant tofijours eu de grands avantages sur les Espagnols, sous la conduite de

fes Vice-Admiraux.

Les Hol- Ils aidérent fort à ruiner la Flote les dois air d'Espagne nommée l'Invincible, & c dent à en amenérent des Gallions en Ze-Cadis, & lande.

Cadis, C à brûler la Flote d'Espague.

L'an 1596. Jean de Duvenvorde Seigneur de Varmont, aida au Comte d'Essex à prendre la Ville de Cadis, & à brûler la Flote d'Espagne; dont la Reine Elisabeth remercis DE HOLLANDE. 257 ledit Sieur de Varmont, par une Lettre fort honnête, qui exalte sa bravoure.

L'an 1599, leVice-Admiral Pierre Vanderdoës s'empara d'Allagona Capitale des Isles Canaries, d'où il contraignit les Espagnols de s'ensuir dans les Montagnes, & où il les sur chercher: puis, ayant saccagé & brûlé la Place, retourna victorieux au Païs.

Enfin l'an 1603. Dom Frederie Philippes Spinola ne pouvant fouffrir qu'il y Spinola, cût toûjours des Navires de Zelande defair Court devant le Port de l'Ecluse: & étant de l'Ecluse forti avec huit Galéres, & quel-se, ques Vaisseaux de guerre pour les chasses de leur Poste, il sut tué dans ce Combat: & sa Flote mal-traitée, contrainte de se retirer dans l'Ecluse, avec une perte notable: sans faire mention de quantité d'autres avantages considérables obtenus aux Indes & en d'autres divers endroits du Monde, sur les Vaisseaux Castillans & Portugais.

Voilà ce que je dirai en général Le Prince de ce grand Prince Maurice : sinon Maurice que j'ajoûte que l'an 1622. la Tréve fait lever

le Siège de de douze ans étant expirée, & le Bergopfon au Marquis Spinola.

Marquis Ambroise Spinola ayant assiégé Bergopson avec toutes les forces d'Espagne, le Prince d'Orange lui en fit lever le Siége, ayant été affisté du Comte Ernest de Mansfeld, & de Christian Duc de Brunfwic, qu'il avoit fait venir tout exprés d'Allemagne, Ces Chefs avoient armé en faveur du Roi de Boheme : & en passant par le Brabant, avoient défait à Fleuru, si ma mémoire ne metrompe, Dom Gonsalve de Cordoua, qu'on avoit envoyé pour s'opposer à leur passage. Dans le Combat, ce Duc de Brunswic eut un bras coupé forçant une Barricade : ce qui l'obligea d'en porter un d'argent, que je lui ai vû.

on fait Il se sit de grandes réjouissances de grands dans toutes les Provinces-Unies feux de pour cet heureux succés. Des Priéres publiques furent ordonnées par de la levée toutes les Villes , où l'on vit de si du Siège merveilleux feux dejoye, qu'il femde Bergopbloit qu'elles fussent toutes en feu, Con.

dont nous avons déja parlé ci-desius. Ce furent donc ce Comte de Mansfeld & ce Duc de Brunswic qui con-

DE HOLLANDE. 20 tribuérent à la gloire du Prince, d'Orange Maurice: laquelle s'étant envicillie, & presque effacée des esprits par une si longue Tréve, fut renouvellée & ressuscitée dans le monde par une Action si éclatante. ?

Et parce que voici une occasion de parler de ces deux hommes, qui, en leur temps ont été des fleaux du genre humain, il est à propos que je laisse un peu à quartier le Prince d'Orange, pour dire ce que je sçai de leurs façons de faire, & de leurs

principales actions.

Ce Comte Ernest étoit Batard Deferide la Maison célébre de Mansfeld, ption, & qui a porté de Grands Capitaines. les actions C'étoit un homme si fin & si ruse, du Comte que quelques-uns l'ont fort bien Erneft de nommé Ulysses Germanicus, l'Ulys- Mante fe Allemand. Il ofa foûtenir contre la Maison d'Aûtriche, le Parti de l'Electeur Palatin élû Roi de Boheme, avec beaucoup de résolution & de constance. Il eût divers succés heureux & malheureux; Enfin, ayant été appellé en Hollande pour le fecours de Bergopson, il me souvient de l'y avoir vû. Il étoit lors

260 MEMOIRES âgé de cinquante ans : c'étoit un homme blond, fort ridé, & de belle taille, mais un peu courbé. portoit toûjours un chapeau gris fans cordon, & disoit qu'il n'en mettroit jamais qu'il n'eût fait fortune: ce que je lui ai ouï dire. La France qui rentroit trop tard dans ses vrais intérêts (car elle avoit sacrifié mal à propos l'Electeur Palatin à la colére de la Maison d'Aûtriche, comme nous le dirons plus amplement ciaprés) l'affifta d'une fomme d'argent que mon Pere lui fit compter , & d'un secours de quatre mille hommes de pied, sous la conduite de Monsieur de Montereau, qui eut son Quartier d'Hyver en Ostfrise, au delà de la Rivière d'Ems, avec les Troupes du Comte de Mansfeld.

Ce nouvel Attila fut en suite ravager la Basse-Saxe, d'où ayant été chasse par le Comte de Tilli Général de l'Empire, il marcha par le Païs de Brandebourg, en Silesie, où il eût quelques heureux succés, &t d'où enfin il se retira vers Bethlem Gabor Prince de Transsilvanie. Peu

DE HOLLANDE, 261 aprés, comme cet esprit inquiet & fertile en expédiens, alloit à Venise pour y proposer quelque Ligue : passant par la Bosnie l'an 1626. au Le Comte mois de Novembre , il fut surpris de Mansd'un violent mal d'entrailles dont il feld meurt mourut, non fans soupçon de poison, & fut enterré à Spalatro. C'étoit un grand courage, qui courut & désola la plûpart de l'Allemagne, ayant porté la terreur dedans & dehors l'Empire, & tellement épouventé la Champagne, & Paris même, au temps du Siége de Montpellier,où le feu Roi étoit en personne: que la plûpart des habitans de cette grande Ville voyant le Roi, & fes principales armes, à l'extrêmité du Royaume, se transportérent à Orleans avec ce qu'ils avoient de plus précieux, pour éviter un feu qui consommoit tout ce qu'il trouvoit en son chemin. Les Badauts de Paris, étonnez de son approche, l'appel-loient communément Mache-Fer: & les gouvernantes des petits enfans, quand ils crioient, ou qu'ils étoient opiniâtres, les menaçoient, s'ils n'étoient fages, de les faire devorer à Mache-Fer.

Description du Duc Chri-Stian de

Quant au Duc Christian de Brunswic .: il étoit de l'Illustre & ancienne Maison de Brunswic, l'une Brunswic, des plus riches & des plus puissantes d'Allemagne, qu'on voit presentement entretenir des Armées dedans & dehors l'Empire : & qui aprés avoir conquis le Duché de Bremen, assiste de ses forces les Rois d'Espagne & de Danemarc, les Hollandois, & l'Electeur de Brandebourg. On nommoit ce Duc Christian communément l'Halberstat, parce qu'il en étoit Evêque, ou le Dol Hartzoch, c'est à dire, en Allemand le Duc enragé, parce qu'il faisoit des actions d'un furieux. C'étoit un Prince de fort belle taille: & puissant de sa personne. Il étoit trés-brave, mais son courage tenoit plûtôt de la brutalité, que de la vraye valeur: car quand il voyoit un couvreur au haut d'un clocher, il n'avoit point de plus grand plaisir que de le faire tomber à terre d'un coup de fusil : ce qu'il pratiqua de mon temps en Hollande. Il faisoit alors le passionné de la Reine de Boheme, à qui il avoit pris un gand d'Angleterre que DEHOLLANDE. 263 je lurar vû porter attaché au cordon de son chapeau, & pendant sur le bord comme un Plumet.

Ayant levé une Armée en la Baf- Il paye son se-Saxe, & n'ayant pas dequoi la Armée payer, il fit monnoyer un faint Li-Liboire de boire, bien plus grand que le natu- Paterrel qui étoit dans l'Eglise Cathédra-born, & le de Paterborn. Ce saint Liboire des douze avoit été Evêque du Mans. Affrian- de Mundé par là, & fçachant qu'à Munster fer, d'aril y avoit douze Apôtres d'argent gent mafd'une prodigieuse grandeur, il s'y lif. achemina: & s'en étant emparé, il marcha droit à la grande Eglise appellée le Dôme, accompagné de tous les Colonels & Capitaines, où il harangua ces Apôtres, leur reprochant leur paresse & leur desobéïssance, n'observant pas l'ordre de leur Maître, d'aller incessamment par tout le Monde, en ces mots, ite per Orbem Universum, jurant qu'il les feroit bien obéir & courir par tout. Aussi-tôt il commanda qu'on en fit des Risdales, dont il paya fon Armée, & qui s'é-

Il avoit pris pour sa Devise Gottes

pandirent par toute l'Allemagne.

Devise du Freund und der Pfassen Feind: c'est Duc de à dire, Ami de Dieu, & Ennemi Brunswic des Prêtres, qu'il tuoit, ou du moins châtroit sans rémission; Enfin cet esprit sougueux mourut Pan 1626. à Wolfembutel d'une sièvre chaude, dans le sort de sa jeunesse.

Il n'aura pas été inutile ni desagréable d'avoir fait cette disgrestion de ces deux Capitaines, qui aidérent au Prince d'Orange Maurice, à faire lever le Siége de Bergopson.

Depuis ce temps-là, le Prince ne fit rien de considérable: sinon qu'il projetta de surprendre Anvers; mais les Vents, & le Ciel s'opposérent à son dessein. Il avoit donné si bon ordre à toutes choses; l'entreprisé étoit si bien conduite, & si ls'en promettoit une si heureuse sissie; qu'il disoit qu'il n'y avoit que Dieu seul qui pût l'empêcher de réüssir.

Le Princ Maurice défenfeur de mon Pere. Le Prince Maurice honoroit mon Pere, de son estime & de sa consiance même, devant qu'il eût résolu de perdre Monsieur de Barneveld: & jusques-là qu'il entrepenoit sa désense contre les Galomnia-

teurs,

DE HOLLANDE. 263 teurs, ainsi que l'avoit fait son frere aîné le Prince Philippes, & la Princesse sa femme, comme je l'ai dit cideslus : ce qui a été bien connu de tous ceux qui étoient alors en Hollande : & ce qui se voit clairement par une Lettre que ce Prince Maurice écrivit à Monsieur de Villeroi aprés la Paix de Loudun, où il ne justifie pas seulement la conduite de mon Pere, mais de plus, il lui dit que la Cour ne pouvoit avoir personne par delà qui servit la France si utilement que lui, & qui lui fût si agréable, & à Messieurs les Etats

# Voici cette Lettre. Monsieur,

A mon retour de Zelande: sur Lettre l'instance saite par Monsseur du du Prince Maurier Ambassadeur du Roi pour a Moncle rétablissement des Officiers des seur de Troupes Françoises en leurs Charges, Vilteroi à s'ai tenu la main à ce qu'il y ait été l'avantapour vû au contentement de leurs le de mon Majestez, Messieurs les Etats en ayant pris la résolution, dont l'Aste servant le reseauté. Au reste, je me suis

grandement réjoui que les troubles du Royaume ayent été si heureusement appaisez, & particulièrement que vos Labeurs y ayent si bien réissi : desirant que ce repos s'étende en longue durée, pour la prospérité que je souhaite à leurs Majestez. Au surplus, quoi que le bon soin & devoir que ledit sieur Ambassadeur a rendu pour s'aquitter dignement des Commandemens de la Reine, parlent affez d'euxmêmes, si dois-je rendre ce témoignage à ses comportemens, qu'ils ont été tels, que leurs Majestez en ont été loyalement & utilement servies, sans qu'il ait donné aucun juste sujet de plainte à qui que ce soit : ayant conduit avec honneur, modestie & refpect, toutes ses Actions qui nous sont bien connues : ce que je vous dis pour certaine assurance y Que s'il avoit été fait d'autres rapports pour lui nuire, on auroit fait grand tort a son intégrité & bonne discrétion : Messieurs les Etats, & nous tous étans pleinement satisfaits de ses procédures à Pégard de tous : & croyons que leurs Majestez ne pourroient user par deçà. du Ministère d'aucun autre qui leur

DE HOLLANDE. 267

fût plus utile I fidéle, ni plus agréable a cette République; A quoi pour la raison, s'ajoûte ma voix, qui est Pendroit où je finirai, en vous assirant de mon affection à vous servir, E priant Dieu de vous donner, Monsieur, en santé trés-longue vie.

Votre trés-affectionné serviteur, MAURICE DE NASSAU.

Cette Lettre, & d'autres de même sens, qu'écrivirent à la Cour Madame la Princesse Douairière d'Orange, & les principaux du Païs, démentirent des Calomniateurs de grande qualité, qui avoient assuré la Reine Mere & Messieurs les Ministres, que mon Pere étoit desagréable au Prince & à Messieurs les Etats.

Enfin Monsieur le Prince Mauri, Mosseur ce donnoit à mon Pere en toutes oc le Prince casions, des marques de son estime Parain de & de son amitié: jusques-là que mon frere l'an 1615, lui étant ne un fils; il en de la Vilvoulut être le Parain, & lui donna laumiere. son nom de Maurice, avec une Boète de Portrait, garnie de Diamanas de grande valeur.

M z ⋅

C'est lui qui a été connu sous le nom de la Villaumiére: & qui ayant passé toute sa vie en Hollande, où il étoit né, étoit parvenu par quafante ans de service dans les Armes; & par son seul mérite, sans aucune faveur, à la Charge de Colonel. Ilavoit un chagrin mortel de cette derniére guerre: car il tiroit son extraction de France, où il avoit sa Parenté ; d'autre côté, il se voyoit forcé de défendre le Païs de sa naisfance, où il avoit toutes ses habitudes, & où il étoit parvenu par une patience extraordinaire, à un degré honorable. Jamais homme n'eût plus de veritables amis que lui, & de toutes Nations ; même il s'étoit aquis l'estime de tous les François Illustres qui l'avoient connu en Hollande, entr'autres de Monfieur de Beringhen premier Ecuyer du Roi, de Monsieur de S. Romain qui a été Ambassadeur en Portugal & en Suisse, & sur la fin de sa vie, de Madame la Princesse de Tarente. Il a vécu en grande estime de valeur & de fidélité, & est mort à la tête de son Régiment au Combat de SeDE HOLLANDE. 269

nef, fort regretté de tous ceux qui l'ont connu, & de Monsieur le Prince d'Orange même, qui avoit beaucoup de confiance en lui. On pardonnera à la tendresse que j'avois pour ce seul frere qui me restoit; d'avoir fait cette disgression pour l'amour de lui.

Mais venons à la description de la personne du Prince Maurice & de ses mœurs, ainsi qu'à des secrets de sa vie qui n'ont point été divulguez; que j'ai appris de mon Pere, & de plusieurs Personnes Illustres de ce Païs-là.

Ce Prince étoit trés-robuste & Defeitinfatigable dans le travail. Il paroif-ption de soit plus petit qu'il n'étoit, à cause la person qu'il étoit fort gros & fort replet. Prince Son visage étoit plein & vermeil, & d'Orange sa barbe fort blonde , qu'il portoit Maurice , assez grande, & quarée. Il se ser-bits, & voit toûjours de petites freizes gau- de fes dideronnées. Il ne s'habilla jamais que veriffe d'une même forte, d'une même mens. étoffe, & d'une même couleur qui étoit brune & de couleur de musc. Ses pourpoints étoient de soye à filets d'or, & le reste de ses habits

étoit de laine : mais ses manteaux & Casaques étoient doublez de velours. Je parle de ses habits ordinaires, & non de ceux qui étoient destinez pour quelques grandes Fêtes, & pour les Assemblées. Il portoit fouvent à son Chapeau un cordon de Diamans. Il n'étoit point sans ceinture, à laquelle étoit attaché un pendant pour porter son épée qui étoit dorée. Je ne l'ai jamais vû habillé que de cette sorte, & si je l'ai considéré mille fois dans l'Église Françoise du Château de la Haye, qui servoit autrefois de Chapelle aux Comtes de Hollande : & fouvent chez mon Pere, soit en y mangeant, ou bien en y venant jouer aux Echets, jeu qui faisoit son principal divertissement : car pendant la Treve, que la guerre ne l'occupoit pas, il y jouoit souvent, & recher-Monsieur choit ceux qui le sçavoient. Il ai-

dela Ca- moit fort, à cause de cela, Montaine aime fieur de la Caze brave Capitaine du Prince Béarnois, qui servoit dans les Trou-Maurice, pes de Hollande, & qui jouoit fort à cause des Echets bien. Ce Monsieur de la Caze n'a-

qui fai- voit point de revenu plus assuré que

DE HOLLANDE. 27 i ce qu'il gagnoit au Prince à ce jeu: foient son ne partant point d'ordinaire de chez printipal lui, qu'il n'eût neuf ou dix écus directiffe d'or : ce qui lui valoit mieux que sa Compagnie; Ils m'en jouoient qu'un à chaquepartie, sans jamais doubler : mais pour ne pas rebuter le Prince, la Caze, de trois à quatre fois qu'ils jouoient, s'en laissoit

gagner une. : Ce Monfieur de la Caze a conté: à mon Pere; que le Prince étoit furieusement piqué quand il perdoit :ce qui arrive aux plus Grands Hommes : & la raison en est claire, paræqu'on ne perd que par sa faute, le hazard n'ayant aucune part en ce jeu, qui consiste en la bonne con-Le Prince duite : & il est trés-sensible de fe trifte voir surpasser par les autres en scien-perdoit, ce & en jugement. Monsieur de la & gai, Caze difoit que quand le Prince quand il avoit perdu ; & qu'on quittoit le gagnoit jeu bien tard, les bougies étans à chets. leur fin : qu'il renoit son chapeau enfoncé dans la tête, & baisse sur les yeux, sans se lever de sa place, ni lui donner le bon foir; Mais les jours que la Caze se laissoit gagner.

272 M E M O I R E S calle Prince tout gai, le conduisoir bien loin, commandoit à ses Pages de l'éclairer & de l'efcorter jusqu'à fon logis. Ces particularitez font connoître le naturel des gens, & y que les plus Grands Hommes ne

font pas fans foibleffe, siare : "pid at Sur le sujet des Echets, Monsieur le Prince d'Orange Philippes a dit à mon Pere avoir oui affürer en Espagne , quand il y étoit prisonnier : qu'un vieux Seigneur Espagnol ayant gagné à ce jeu tout un soir, &: une bonne partie de la nuit le Roi Philippes II. fans avoir la complaifance de lui laisser emporter une seule partie : & ayant remarqué beaucoup de chagrin fur le visage du; Roi : aprés avoir fait réflexion sur fa faute, il dit à ses enfans, étant retourné au logis; qu'il falloit partir le lendemain , & ne songer jamais à revenir à la Cour, où il n'ya avoit jamais rien à faire ni à espérer pour lui ni pour eux : parce que ce foir-là il avoit gagné continuellement le Roi aux Echets, & qu'il ne lui pardonneroit jamais. rennel mi Monfieur le Prince Maurice le

DE HOLLANDE. 273 railloit fort de nos François : qui afin d'être vêtus à la mode de ce. temps-là, portoient des pourpoints, tailladez avec une seule chemise: ce qui faisoit geler ceux qui les regardoient ainli nuds & tremblans au. cœur d'hyver, qui est long & rigoureux en Hollande ; & comme il fei moquoit un jour d'eux en grande! Compagnie : un de ces Messieurs lui dit qu'il trompoit les gens : qu'il. avoit deux chemises l'une sur l'autre : & qu'il n'y avoit rien de si chaud que deux chemises; Le Prince qui étoit railleur, lui dit , gage que non ; A quoi l'autre lui ayant. répondu qu'il ne sçavoit rien de si chaud que deux chemises : Maurice lui repliqua que trois chemises étoient affurément plus chaudes que deux : & qu'il feroit fort bien de les prendre par ce grand froid.

Monsieur le Prince Maurice a conté à mon Pere : qu'un Hyver à la Haye y ayant quantité de Princes& de grands Seigneurs d'Allemagne de sa Parenté, un jour ils s'assemblérent en la principale Auberge de la Haye, pour s'y divertir; 274 MEMOIRES qu'aprés avoir fait la débauche jufqu'à ne voir plus goute : un de la compagnie proposa d'éteindre les lumières, & de s'entrebattre toute la nuit à coups d'Escabelle : ce qu'ayant exécuté, l'un de ces Souverains se trouva un bras rompu, l'autre une jambe cassée, un autre le crane enfoncé : & que les moins offensez en furent quittes pour avoir d'horribles contusions, & les yeux pochez au beure noir. Aprés cela il fallut se mettre tous au lit, & se faire penser : ce que le Prince scût de Monsieur Luc son Chirurgien qui étoit François, & trés-expert dans fa Profession, qui fut appellé pour les traiter, & pour leur remettre leurs membres disloquez. Sur cela, Monsieur le Prince Maurice disoit à mon Pere, en s'éclatant de rire: aprés ce beau & agréable divertissement, Messieurs mes Parens pou-

fement bien passé leur temps.

Le Prince J' oit accoûtumé de comparer

Maurice le atre principales Nations de

comparoit J'Europe, à quatre sortes d'insectes,

les quatre l'Idisoit que les François étoient des

principa Idisoit que les François étoient des

voient se vanter d'avoir merveilleu-

DE HOLLANDE. 275

puces qui ne pouvoient non plus les Maqu'elles, demeurer en aucune pla-tions de ce. Qu'un François en un vire-main à l'Europe, alloit du Couchant en Orient, & fortes du Nord au Midi, fautant conti-d'infeder, nuellement d'un lieu en un autre. Que les Efpagnols étoient des morpions, qui ne quittoient jamais prifée. Que les Italiens étoient des punaifes, ne féjournant jamais en un lieu sans y laisser quelque mauvaise odeur de Sodomie, d'assaffinat, ou de trahison; Et que les Allemands étoient des poux qui se faisoient cre-vér sur la table.

· Le Prince Maurice aimoit fort les Mathématiciens & Ingénieurs: & entre tous ceux du temps, il estima le plus Monsieur Aleaume excellent en cette Profession, & lui donnoit une groffe penfion , quoi qu'il en eut une fort bonne du Roi; Mais il n'y avoit personne qui pût rien apprendre au Prince en cette scienee-là, ayant inventé de belles machines pour passer les Rivières, & pour servir aux Siéges des Villes; Enfin, de son temps il a servi de modelle aux Ingénieurs-& aux Capitaines. M 6

Il ne vouloit point que les Cavaliers se servissent de Bottes étroites, disant qu'il en pouvoit arriver de grands inconvéniens, étans souvent pressez de monter à cheval : se moquant de nos François, qui pour affecter d'avoir de belles jambes, étoient des heures entières à suer sang & cau à se botter, & à se débotter; Et pour en donner l'exemple, il avoit lui-même des Bottes si larges, qu'il les eût presque mises en sautant dedans.

Il n'approuvoit pas ces Ecuyers, d'Italie, qui dressionet des chevaux à faire des voltes & des courbettes, qu'il disoir être pernicieuses; & avoir cause la mort à plusieurs. Il n'avoit que de simples piqueurs qui faisoient faire des passades aux chevaux de son Ecurie, se contentant qu'ils pussent le luement bien tourner à droit & à gauche.

Pendant la Tréve, le Roi lui envoya un present magnifique de chevaux d'Espagne, conduit par Monficur de Pluvinel Ecuyer de sa Majeste, qui avoireu l'honneur de mettre le Roi à cheval: personne de prande réputation, & le plus célébre du temps en ce métier-là. Il avoit mené avec lui Monsieur le Comte de Maure Louïs de Roche-Choüart, frere de feu Monsieur le Duc de Mortemar, & logérent chez

mon Pere à la Haye.

Quelques jours devant leur arrivée, mon Pere entretenant Monfieur le Prince Maurice de la merveilleuse industrie de Monsieur de Pluvinel, à dresser les chevaux les plus furieux, & à les réduire à l'obéissance, loüant son adresse, & mettant son Ami au dessus de ceux de sa profession ; Le Prince lui répartit : gage que le piqueur du Roi de France ne fera pas lever le devant à un des chevaux de mon Ecurie, car tous mes piqueurs y ont perdu leur Latin; Ce que mon Pere ayant rapporté à Montieur de Pluvinel quandil fut venu, il l'assura qu'il y auroit bien du malheur s'il n'en venoit à bout. Pour en voir faire l'expérience, mon Pere prit jour avec le Prince dans le Bois de la Haye; où le cheval étant venu avec tous les piqueurs du Prince, Monsieur de

Pluvinel, en presence de plusieurs Personnes de qualité, & d'un grand nombre de Personnes de toutes conditions, fit monter fur ce cheval un grand Page de l'Ecurie du Roi qu'il avoit mené avec lui, fort bon homme de cheval, dont Monfieur le Comte de Maure me dit le nom un peu auparavant sa mort ; Je l'ai oublié: mais il me souvient seulement qu'il me dit qu'il vivoit encore, & qu'il étoit Gentilhomme de Bourbonnois. Monsieur de Pluvinel, qui avoit sçû, devant que de venir sur le lieu, qu'il y avoit de gros arbres abattus en ce Bois, ordonna au Page de donner vigoureusement des deux éperons, & de courir à toute bride à la rencontre du plus gros de ces arbres ; Le cheval , de crainte de se blesser : . ce qui est naturel , fut contraint de lever le devant, de fauter, & de passer par dessus cet arbre, étant pressé par le Cavalier. Lors Monsieur de Pluvinel dit tout haut qu'il feroit faire à ce cheval tout ce qu'il voudroit : car aprés l'avoir fait passer & repasser plulieurs fois par desius cet arbre, couDE HOLLANDE. 279 rant de toute sa force, le cheval aprés passoir par dessus l'arbre, quand il en approchoit, au trot, & puis au petit pas: & ensin, étant aidé de la main & des éperons, il levoit le devant sans arbre; ce que le Prince sut contraint d'admirer, & d'avoier l'ignorance de ses brutaux de Piqueurs, qui en demeurérent tous confus.

Mais à propos de ce terme rude dont usoit le Prince d'Orange, appellant Monsieur de Pluvinel le Piqueur du Roi de France; il est tréscertain qu'en ce Païs-là, où l'on vit en liberté, on n'y traite pas les Rois avec tant de respect, que les autres Nations qui vivent sous la domination d'un seul ; Et pour preuve de cela, mon Pere nous ayant loué une petite Maison de Noblesse prés de la Haye, nommée Ingelbourg: & nous y ayans placez mes freres & moi , avec le Sieur Prioleau nôtre Précepteur, & deux valets pour nous servir, afin d'étudier plus en repos que chez lui, & sans être détournez ; un jour le Roi de Boheme qui s'étoit réfugié depuis peu en

Hollande, aprés avoir perdu le Pari latinat , pour se mettre à couvert: des armes de l'Empereur Ferdinand, second : étant à la Chasse, & par hazard ayant entré, suivant un liévre avec des chiens & des chevaux, dans un petit Champ joignant cette maifon, qu'on avoit nouvellement femé de quenolles, qui sont ces gros naveaux dont on fait les hochepots si renommez : le Fermier du lieu nommé Florus, en fon habit de Fête de Drap d'Espagne noir, avec une Camisole de Ratine de Florence à gros boutons d'argent massif, courant avec un grand Valet qu'il avoit, à la rencontre du Prince, ayant chacun une grande fourche ferrée à la main, & sans le saluer, lui dit en grondant : Konig van Bohemen, Konig van Bohemen, c'est à dire , Roi de Boheme , Roi de Boheme, pourquoi viens-tu perdre mon champ de quenolles, que j'ai eu tant de peine à semer ; ce qui fit retirer ce Roi tout court, lui faisant des excuses, & lui disant que ses chiens poursuivans un liévre, l'avoient mené là malgré lui.

#### DE HOLLANDE. 281

Aureste, qu'on ne s'étonne pas de ce que je dis que ce Paisan étoit is bien habillé; car les Païsans de Hollande sont mieux couverts que les Conseillers des Présidiaux, Se les plus riches Elûs du Royaume: Se il y en a qui donnent en mariage à leurs filles une tonne d'or, c'est à dire, parlant en terme de ce Païs-là,

cent mille livres.

· Le Prince Maurice, qui étoit si vigilent & si laborieux, avoit une si grande quiétude d'esprit : que d'abord qu'il se mettoit au lit, & qu'il avoit la tête fur le chevet, il dormoit si fort, qu'on avoit grande peineà l'éveiller ; Mais comme il connoissoit son infirmité, en temps de guerre, pour n'être pas surpris, comme son Pere qui étoit de même complexion avoit pensé l'être dans fa Tente en Brabant prés de Malines : aprés avoir donné ordre à tout , il se faisoit veiller par deux hommes relevez par d'autres d'heure en heure, avec commandement de l'éveiller en cas de besoin. Le Marquis Spinola étoit tout au contraire du Prince ne pouvant dormir quand

DE HOLLANDE. 282 tant d'autres discours de jeunesse qu'on peut mieux penser que representer : ce qu'il disoit regardant souvent la Reine, & puis se retournant vers l'Anglois. La Reine qui avoit la veuë attachée sur ces Particuliers, plus que sur les Ambassadeurs : fi-tôt que l'Audience fut finie, envoya querir l'Anglois, & lui ordonna, sur peine de son indignation, de lui dire dequoi l'avoit entretenu l'Hollandois : étant assurée qu'ils avoient parlé d'elle : ce qu'elle avoit reconnu à leur mine & à leurs gestes. L'Anglois s'étant fort long-temps excusé, sur ce que ce n'étoient que des bagatelles indignes d'être dites à Sa Majesté; Enfin la Reine l'ayant pressé extraordinairement, il fut contraint de lui dire naïvement la chose, & de lui avouer la passion extrême que cet Hollandois témoignoit d'avoir pour sa personne Royale. L'issue de l'affaire fut, que les Ambassadeurs furent régalez chacun d'une chaine d'or de huit cens écus, & ceux de leur suite d'une de cent chacun : mais l'Hollandois, qui avoit trouvé la

284 ME MOIRES
Reine si belle, eut une chaîne de
seize cens écus, c'est à dire, le double
des Ambassadeurs, & il la portée à
son col toute sa vie; Ce qui prouve
que les Dames, de quelque qualité
qu'elles soient, ne peuvent s'empècher d'aimer ce qui flâte leur

beauté. Cette Reine brillante de cent qualitez heroïques, avoit cette foiblesse de souhaiter d'être crûë belle de tout le monde : & sur ce sujet, j'ai ouï dire à mon Pere, qu'ayant été dépêché vers elle, dans chaque Audience qu'il eut, elle se déganta plus de cent fois pour lui faire voir ses mains qui étoient trés-belles & trés-blanches. Je lui ai aussi ouï dire qu'elle étoit implacable contre ceux qui témoignoient le moindre mépris de sa Personne; Surquoi il contoit qu'un certain François nommé des Combes ayant rapporté à cette Reine qu'étant à la table de Monsieur du Plessis Mornai pendant le Siége de Paris, Monsieur de Buzanval qui avoit résidé à Londres de la part du Roi, en la contre-faisant, avoit dit que la Reine parloit fort desagréa-

DE HOLLANDE. blement François, disant souvent, mais avec un accent long & ridicule, paar Dieu, paar maa foi. Elle en gardale souvenir, pour se venger, & du railleur & de celui qui avoit souffert qu'on eût raillé publiquement d'elle; Car peu aprés Monsieur du Plessis avant été envoyé Ambassadeur Extraordinaire en Angleterre pour demander secours contre la Ligue, il fut trés-mal reçû, & ne pût rien obtenir; surquoi mon Pere ayant été dépêché vers Monsieur le Comte d'Essex à Douvre, pour voir s'il n'y avoit rien à espérer, il lui répondit qu'il y avoit un malheur inconnu en cette affaire, & qu'il n'avoit jamais vû l'esprit de la Reine si alliéné des affaires de France; Ainsi, pour appaiser cette Princesse, le Roi Henri IV. envoya extraordinairement en Angleterre Monsieur le Vicomte de Turenne. depuis Duc de Bouillon, suivi de Monfieur de Buzanval, qu'il devoit laisser Ambassadeur ordinaire prés de la Reine. Pour le Vicomte, il fut trés-bien reçû: mais Elle ne voulut pas voir Monsieur de Buzanval; Et

comme Monsieur de Tureine lui eût dit qu'il avoit ordre du Roid el laisser là, Elle lui dit précisément & absolument qu'elle ne vouloit point de lui : & le Vicomte sçût de quesques Anglois, que cette averien venoit des contes qu'il avoit faits de la Reine au Siége de Paris.

Ce Monsieur de Buzanval s'appelloit Paul Chouart fort sçavant homme, & grand Politique; Il est fort célébre dans les Ecrits des Doctes de Hollande, où il est mort Ambassadeur Extraordinaire, aprés y avoir été long-temps ordinaire; Mais tout habile qu'il étoit, il fit une grande faute, de se moquer en public d'une si puissante Princesse, de l'assistance de laquelle le Roi avoit tant de besoin à son avénement à la Couronne: aussi il se fit un grand préjudice, & à son Maître; ce qui prouve qu'il faut toûjours parler des Grands avec respect.

Le même Prince Maurice a aussi dit à mon Pere, qu'au temps de la Reine Elisabeth, la Tour de Londres étant pleine de prisonniers d'Etat pour les fréquentes conspira-

DE HOLLANDE. 287 tions qui se faisoient contre sa Personne : comme on étoit en peine de les loger tous, on s'avisa d'ouvrir la porte d'une chambre qui étoit murée il y avoit fort long-temps, & qu'on trouva dans cette chambre fur un lit , deux petites carcastes, avec deux licols au col. C'étoient les Squelettes du Roi Edoüard V. & du Duc d'York son frere, que leur oncle Richard le cruel fit étrangler. pour s'assurer la Couronne que Henri VII. Ayeul d'Elisabeth, lui ôta avec la vie. Mais cette prudente Princesse ne voulant pas renouveller la mémoire d'une action si exécrable, fit remurer cette porte comme auparavant. Cependant j'apprens que cette même porte ayant été ouverte depuis peu, & ces Squelettes s'étans trouvées dans la même place : le Roi d'Angleterre, ou par compassion que ces Princes fusient privez de la sepulture, ou par d'autres raisons que j'ignore, a résolu de leur saire dresser un Mausolée, & de les transporter en l'Eglise de Westmunster, où sont les Tombeaux des Rois.

Il ne sera pas inutile ni desagréa? ble d'ajoûter ici ce que le même Prince Maurice tenoit de Monsieur Carleton Ambassadeur d'Angleterre en Hollande , qui est mort Secrétaire d'Etat, si fort connu sous le nom de Milord Dochester homme d'un trés-grand mérite; Que la Reine Elifabeth donna une bague au Comte d'Essex dans la plus grande ardeur de sa passion, lui disant qu'il la gardat bien ; Et quoi qu'il pût faire, en lui rendant ce dépôt, qu'elle lui pardonneroit. Depuis, les Ennemis du Comte l'ayant emporté sur l'esprit de la Reine : & d'ailleurs, se trouvant irritée du mépris que le Comte faisoit de sa beauté, que l'âge ruinoit, Elle lui fit faire son proces: & dans le temps de sa condamnation, attendoit toûjours qu'il lui rendit cette bague pour lui donner grace, selon sa parole. Le Comte, dans la derniére extrêmité, eut recours à la femme del'Admiral Havard sa parente, & la fit supplier par une personne confidente, de bailler cette bague à la Reine en main propre, mais son Mari,

DE HOLLANDE. 280 Mari, l'un des ennemis capitaux du Comte, à qui elle le dit imprudemment, l'ayant empêchée de s'aquitter de sa Commission, elle consentit à sa mort, indignée contre un esprit si rogue & si altier, qui aimoit mieux mourir que de recourir à sa clémence. Quelque temps aprés, cette Admirale étant tombée malade, & abandonnée des Médecins, envoya dire à la Reine qu'elle avoit une chose de grande importance à lui dire devant que de mourir. La Reine étant au chevet de son lit. ayant fait retirer tout le monde, l'Admirale lui rendit hors de temps cette bague du Comte d'Essex ; s'excusant de ne lui avoir pû donner plûtôt, fur ce que fon Mari l'en avoit empêchée. La Reine se retira aussi-tôt, frappée d'une douleur mortelle, fut quinze jours à soûpirer, sans rien prendre du tout, se couchant toute habillée, & se relevant cent fois la nuit. Enfin Elle mourut de faim, & de douleur d'avoir consenti à la perte de son Amant, qui avoit recouru à sa miséricorde. Cette trifte avanture fait voir que sou-

vent on va d'une passion à une autre; & que comme l'amour se change souvent en haine, la haine se convertit quelquesois en pitié, & qu'on retourne à son premier penchant.

J'espère que les Lecteurs curieux feront bien aises de sçavoir ces particularitet. & ces secrets de cette grande Princesse, que mon Pere avoit appris de Monsieur le Prince Maurice, auquel il faut retourner: & dire qu'il étoit naturellement bon & juste, & qu'il su mort dans une réputation d'une droiture exemplaire, si à la fin de sa vie l'ambition de régner ne l'eût détourné du chemin de la vertu.

Pour montrer que son esprit étoit naturellement porté à l'équité, & à détester le crime : deux Domessiques François qu'il avoit, dont l'un le servoit à la chambre, nommé Jean de Paris, & l'autre étoit l'un de ses Hallebardiers nommé Jean de la Vigne, a yant assassimé un Marchand Jouallier d'Amsterdam, pour avoir des pierreries d'un grand prix, qu'il ayou voulu vendre au Prince : tant

DE HOLLANDE. 291 s'en faut qu'il les protégeat (comme il y a bien des gens qui croyent qu'il y va de leur honneur de fortir des plus méchantes affaires leurs proches, & leurs Domestiques) qu'au contraire, il follicita lui-même la punition d'une action si inhumaine, & furent tous deux rompus vifs à la Haye; Mais le desir de commander absolument & indépendamment, lui fit pratiquer la maxime de Cesar, qui disoit, si violandum est jus regni gratia violandum est , in cateris rebus fidem , & pietatem colas ; c'est à dire, que s'il faut violer l'équité & le droit naturel, on est excusable de le faire pour commander souverainement: & qu'en toutes autres choses il falloit se gouverner par les régles de la foi, de la justice, & de la piété.

Ce fut donc cette malheureuse ambition qui le fit résoudre à perdre Monsieur de Barneveld, qui avoit été l'un des principaux Considens & Ministres du Prince Guillaume son Pere: & qui aprés sa mort, lui sit donner le Commandement souverain sur la Mer & sur la Terre; Car comme on étoit dans un terrible N 2

MEMOIRES abattement aprés ce désastre : & que plusieurs se voyans privez de leur principal appui, parloient de recourir à l'Amnistie que le Roi Philippes leur offroit. Il dit publiquement que les affaires n'étoient pas si desespérées, qu'il fallût perdre courage ; qu'il étoit bien vrai qu'ils avoient perdu leur veritable foûtien par la perte du Prince: mais qu'il avoit laisse un Fils qui étudioit à Leyden, capable de remplir la place de son Pere, par les excellentes inclinations qu'il témoignoit pour la vertu. Ainsi, par la persualion & par l'autorité de ce grand Homme, le Prince Maurice, en sortant du Collége, se vit à la tête des Armées. Pour cela, le Prince le regarda long-temps comme fon fecond Pere & fon bien-faiteur , jusques à ce que l'ambition lui eût fait fouler aux pieds les droits de l'humanité, de la justice, & de la re-

connoissance.

Quand Monsieur de Barneveld étôit d'avis de continuer la Guerre que le Prince desiroit pour l'intérêt de sa Grandeur, ils étoient fort bien

DE HOLLANDE. ensemble : comme l'an 1598. qu'il fut trouver le Roi Henri-quatriéme en Bretagne, pour le dissuader de faire la Paix de Vervins; Mais quand le même Barneveld témoigna d'être enclin à faire la Tréve, aprés une guerre de quarante ans, qui avoit épuisé l'Etat de telle sorte qu'il étoit impossible, à cause de la prodigieuse quantité de dettes, de continuer la guerre. Ce fut lors que ce Prince, qui regardoit la Tréve comme un coup mortel à fa gloire & à ses intérêts, ne pût s'empêcher de faire éclater son resentiment , choquant ouvertement Monsieur de Barneveld dans les Conférences publiques, jusqu'à le démentir, & meme à lever une fois la main fur lui. Le Prince Maurice fit tous les efforts imaginables pour persuader le Roi Henri quatrieme, de rompre le dessein de la Tréve, comme contraire au bien de la France, puisque les Espagnols n'étans plus occupéz contre les Provinces-Unies, tourneroient sans manquer toutes leurs forces contre son Royaume, & fit Jemer force libelles, qui accusoient

MEMOIRES de trahifon & d'intelligence avec l'Espagne, ceux qui conseilloient la Tréve ; Mais Monsieur de Barneveld fit representer au Roi par des Ambassadeurs de sa dépendance, ce qu'il avoit dit déja plusieurs fois à Monsieur de Buzanval son Ambassadeur, & à Monsieur le Président Jannin, qui avoit été dépêché extraordinairement en Hollande; qu'il falloit que les Provinces confédérées, fissent au Roi ce que les blessez & les malades avoient de coûtume de faire aux Chirurgiens & aux Médecins : c'est à dire, qu'ils doivent découvrir leurs blessures, & lui dire leurs maux, afin que Sa Majesté vît s'il étoit en son pouvoir, de leur donner des remédes capables de les guérir ; Que leur Etat étoit chargé de dettes excessives, dont il falloit payer l'intérêt aux particuliers qui avoient prêté leur bien à la République,& qui la plûpart n'avoient point d'autre subsistance : & que sans le payement exact de ces rentes, le

monde seroit réduit à mourir de faim; Que les divers impôts établis pour subvenir aux fraix de la guerre, DE HOLLANDE. 295 ne suffiscient pas pour la continuer, & qu'il leur falloit par an treize à quatorze cens mille écus de plus pour le payement de l'intérêt de leurs dettes, & pour l'entretien des Troupes qu'ils avoient sur pied; Mais que si sa Majesté leur vouloit donner ce qui leur étoit nécessaire pour continuer la guerre contre l'Esspagne, qu'ils la seroient plus courageusement que jamais.

Le Roi, dont les Finances étoient épuisées, voyant qu'il eût été obligé de leur fournir par an quatre millions de livres pour le moins, consentità la proposition de la Tréve, qui fut concluë par son Autorité, malgré l'opposition continuelle qu'y fit le Prince Maurice par ses Créatures. Ainfi la Trève ayant été faite l'an 1609, par la persuasion de Monsieur de Barneveld, il ne faut pas s'étonnersi Monsieur le Prince d'Orange lui vouloit mal, voyant que la France avoit suivi le sentiment de ce grand Homme: & si peu considéré ses conseils & ses intérêts.

Depuis ce temps-là, ce Prince chercha des occasions pour se ven206 MEMOIRES ger de Monsieur de Barneveld , & des prétextes pour le perdre : néanmoins, devant que d'en venir à des résolutions extrêmes, il tenta de le gagner, par le moyen de Madame la Princesse Dojiairière d'Orange sa Belle-mere, ainsi que nous l'avons dit ci-deslus : ce qui n'ayant point réuffi, la Princesse ayant été convaincue par les raisons de Monsieur de Barneveld, que Monfieur le Prince Maurice tâchant de parvenir à la Souveraineté du Païs, souhaitoit manifestement sa ruine : il réfolut de s'appuyer de tous les ennemis & des envieux de la vertu , & de l'autorité de Monsieur de Barneveld, sans leur découvrir son dessein, remettant de le faire en temps & lieu : leur promettant seulement de les revêtir de ses dépouilles, afin que par le support de ces esprits inquiets, intéressez & desireux de nouveautez, & par la force des armes qu'il commandoit fouverainement,

Mais afin que ceux qu'il vouloit perdre ne se deffiassent point de lui, & ne songeassent point à se défen-

il pût parvenir à sa fin.

DE HOLLANDE, 297 dre, il leur accordoit toutes les graces imaginables. Ainsi il donna à Monsieur de Grouneveld sis aîné de Monsieur de Barneveld, la Charge de Grand Maître des Eaux & Forêts de Hollande, & à son cadet Stautembourg, le Gouvernement de Bergopson, qui est une des princi-

pales Clefs du Païs.

Il gagna entr'autres François Aersens fils de Corneille Aersens Greffier des Etats, Brabançon d'origine, qui avoit été long-temps Réfident , puis Ambassadeur en France, qui fut l'auteur de tous les Conseils violens, & principal exécuteur des passions du Prince. C'étoit un esprit capable & hardi, quin'aspiroit qu'à des nouveautez pour s'agrandir, éloquent pour le dommage du public, & desireux d'amasser du bien par quelque voye que ce fût. Le Prince s'aquit aussi plusieurs autres Personnes d'un naturel inquiet & ambitieux ; qui fouhaitoient de pêcher en eau trouble, & de profiter de la disgrace de ceux à qui ils portoient envie.

Mais il falloit une occasion pour

208 MEMOIRES rendre Monfieur de Barneveld & fes dépendans, suspects & odieux au peuple, afin de les pouvoir opprimer avec quelque ombre de justice. Le différend qui survint en ce temps. là au sujet de la Religion entre les Sectateurs de Gomarus & d'Arminius, servit de prétexte spécieux au Prince, car cette diversité d'opinions ayans partagé l'Etat, il arrivoit de grands troubles dans les Ecoles . & des batteries & des meurtres à la fortie des Eglises ; ce qu'un Ministre avoit prêché le matin dans une Chaire, étant réfuté l'aprêdinée dans la même Chaire par un autre Ministre de sentiment contraire. Ainfitous les Docteurs & tous les Ministres ayans mis sous les pieds la charité, principal fondement du Christianisme, au lieu d'instruire le peuple à la vraye piété, & d'expliquer la parole de Dieu, qui ne respire & ne dicte que la Paix, & qui est assez intelligible aux esprits doux & bien intentionnez, ne s'amusoient qu'à traiter des questions subtiles, où le vulgaire ne peut rien comprendre : & tous, pleins d'aniDE HOLLANDE. 299 mosité & de vengeance de part & d'autre, employoient tout leur esprit & toute leur science, à faire paroître leurs adversaires ridicules, déployans contr'eux plus d'injures que de raisons.

Ces prêches différens où ces Ministres s'accusoient les uns les aurres d'ignorance & d'héréfie, divisoient le peuple : chacun suivant l'opinion du Ministre de sa connoissance: étant incapable de juger par lui-même, d'une question si difficile que celle du Franc-Arbitre, de la Prédestination, & de la Grace; comme il est arrivé en ce temps, où les Dames les plus qualifiées ont suivi l'opinion des Peres Jesuites . & des Docteurs du Port-Royal. De plus, cette division s'augmentoit de jour en jour, & prenoit de plus fortes racines dans toutes les parties de l'Etat, par une infinité d'imprimez, qui fourmillant de toutes parts, entretenoient les efprits dans l'aigreur & dans le schifme.

Les Gomaristes attachez à l'opinion de Calvin, soutenoient que Dieu avoit arrêté par un decret

éternel, quels hommes devoient être sauvez, & quels devoient seperdre. Que cet Arrest attiroit les uns dans le chemin de la piété & du salut, tandis qu'il laissoit les autres ensévelis dans le vice commun à

toute la nature humaine.

Les Arminiens disoient au contraire, que Dieu qui étoit un Juge trés-juste & un trés-bon Pere, faifoit cette distinction entre les pécheurs: que ceux qui se repentoient de leurs fautes, obtenoient la grace & la vie : au lieu que les desobéisfans & les obstinez dans le crime . étoient châtiez; que Dieu fouhaitoit que tous se remissent dans le bon chemin, & leur avoit donné de bon préceptes pour les suivre ; mais qu'il n'y avoit point de nécessité qui forçat ni les uns ni les autres, dépendant de la volonté d'un chacun de se sauver ou de se perdre.

Dans la chaleur des Disputes , & dans divers Ecrits , les Arminiens qui avoient quitté l'opinion de Calvuin touchant la Prédestination , accusoient les Gomaristes d'attribuer à Dieu la cause du péché des homDE HOLLANDE. 301 mes, & foûtenoient que par une espéce de destinée, on rendoit les ames immobiles, étans soûmises à cette fatalité irrévocable de salut & de damnation.

Les Gomaristes, d'un autre côté, blâmoient les Arminiens d'inspirer dans l'esprit humain une grande arrogance, ne voulant pas que ceux qui possédoient la plus grande des richesses: c'est à dire, une ame bien née, en demeurassent redevables à Dieu seul, mais au mérite de leurs

bonnes œuvres.

Ces Opinions étoient soûtenues avec tant d'opiniâtreté & de chaleur de part & d'autre, que j'ai oui dire à Daniel Tilenus Arminien célébre, natif de Goltsberg en Silesie, qui avoit été chasse de Sedan par les Ministres de l'opinion contraire, & qui est mort à Paris dans une extrême vieillesse; que s'il étoit forcé de se faire Turc ou Huguenot, qu'il aimeroit mieux embrasser l'opinion de Mahomet, que celle de Calvin: difant que les Turcs croyoient en Dieu, & que les Calvinistes n'y croyoient point: d'autant que le

302 M E M O I R E S principal attribut de Dieu étoit d'être infiniment bon & misericordieux. Que les Turcs reconnoisfoient un Dieu de cette nature: mais que les Huguenots saisoient un Dieu cruel, impitoyable, damnant ses Créatures de propos délibéré.

Au sujet de ce Tilenus, je dirai ici qu'il avoit osé disputer contre le Cardinal du Perron : la conférence qu'ils eurent ensemble étant imprimée: & qu'étant Allemand, & de la Frontière de Pologne : il n'y avoit Personne en France qui écrivit en nôtre Langue avec plus de netteté ni d'élégance : ce que je tiens de mon Pere qui avoit reçû mille lettres de lui, & qui étoit Juge compétent en cette matière, ayant passé pour l'une des meilleures plumes de son temps. Ce Païs de Silesie a aussi porté Monsieur de Borstel, qui avoit le même talent de bien écrire, si estimé de Madame des Loges, & immortalisé dans les Lettres de Monfieur de Balfac.

Les Etats Généraux s'étans affemblez diverses fois pour remédier aux desordres qui arrivoient de jour

DE HOLLANDE. 303 en jour dans toutes les Villes , à cause de ces différens sur la Religion: Monsieur de Barneveld fut d'avis qu'on fit défense à tous Professeurs en Théologie, & Ministres, de parler dans les Académies & dans les Chaires, de cette matière de la Grace & de la Prédestination, & qu'on défendit aussi à tous Imprimeurs, d'imprimer aucuns Livres sur cette matière ; Qu'il falloit se souffrir fraternellement les uns les autres. fans féparer ni divifer scandaleusement l'Eglise; Que cette Doctrine étoit si subtile & si incomprehensible pour le peuple, que le Païs deviendroit calme & tranquille fi-tôt qu'on n'en parleroit plus ; Qu'il restoit un champ assez ample aux Ministres pour consoler & pour instruire les Ames, en les exhortans de pratiquer les Commandemens de Dieu & les vertus Chrêtiennes, & en leur expliquant sa parole contenuë dans le Vieux & dans le Nouveau Testament, qui ne portent les esprits qu'à la paix & à la charité; Enfin il ajoûta que leLivre de laPrédestination étoit un Livre si difficile & si obscur, que 304 M E M O I R E S que les plus grands Docteurs n'y voyoient goute, & que les Anges même avoient peine à le comprendre.

Avis si prudent & si sage, qu'en ce temps il a été imité par le Roi, qui ayant vû son Royaume tourmenté des mêmes questions, & menacé de tomber dans un schisme dangereux, par les Disputes & les fréquens Ecrits des Peres Jesuites, & de ceux qu'ils appellent Jansenistes, a imposé silence perpétuel à tous ces Ecrivains: ce qui a fait diminuer les animofitez qui étoient entretenuës & augmentées par une infinité de Libelles qu'on voyoit éclore de part & d'autre de jour en jour, dont la plûpart tendoient plûtôt à diffamer qu'à instruire le prochain.

Mais Monsieur le Prince Maurice & ceux de sa faction, qui ne cherchoient qu'un prétexte, quel qu'il fût, pour perdre Monsieur de Barneveld & ses adhérens, s'opposérent à ce bon sentiment, le faisant soupponner d'intelligence avec les Cartholiques & les Espagnols, & de youloir l'introduire la Religion Roginal de la company de la company

DE HOLLANDE. 305 maine dans les Païs-Bas Unis, qui étoit feule capable de ruiner la République; Et comme François Aerfens étoit entreprenant, éloquent à parler & à écrire, & d'une nature ingénieusement maligne, propre à changer le blanc en noir, on se servit de sa plume pour rendre cette opinion salutaire, non seulement odieuse, mais exécrable.

Ce fut lors qu'on vit paroître plusieurs Libelles l'un aprés l'autre, dont l'un étoit intitulé Pravia dete-Elio, intelligence découverte par avance : un autre Difertatio neceffaria, discours nécessaire : & le troisiéme Hispanici Consilii artes, Artifices des Conseils d'Espagne; Par lesquels cet esprit pernicieux, bien loin de louer la sagesse de Monsieur de Barneveld, qui avoit travaillé si utilement & si heureusement pour le bien de son Païs, & qui le conseilloit si avantageusement en cette occasion : l'accusoit ouvertement de s'être ligué avec les Papiftes & d'avoir été gagné par l'argent d'Espagne, pour ruiner la veritable Religion, & pour remettre le Païs dans l'Esclavage.

Monsieur de Barneveld répondit à ses calomnies par une grande Apologie, où ses longs services pour le bien de l'Etat étoient amplement representez; Mais comme le Parti contraire étoit le plus nombreux, & qu'il étoit soûtenu de Monsieur le Prince Maurice qui avoit la force à la main, tous les gens de guerre dépendans absolument de lui : la populace ignorante prit facilement ces mauvailes impressions, & suivit les opinions du Prince, ne pouvant pas s'imaginer qu'il eût aucun mauvais dessein, aprés s'être exposé un filong-temps à tant de périls pour maintenir leur liberté.

Sur ce sujet, j'ai 'ouï assuret à mon Pere que Monsieur le Prince Maurice & tous ceux de sa dépendance étoient si peu entêtez de ces opinions nouvelles de la Religion, & qu'elles leur étoient si indifférentes: que si Monsieur de Barneveld eût été d'avis de proscrire les Arminiens, & de suivre le sentiment violent des Gomaristes, le Prince eût fans doute embrasse l'opinion de Mr. de Barneveld qu'il condamnoit,

DE HOLLANDE. 307 ne cherchant qu'à le contredire, qu'à diviser le peuple, & d'en avoir une partie de son côté. En ce cas, Aersens & les autres plumes vénales n'auroient pas manqué de raisons pour appuyer leur avis, ni de prétextes spécieux pour rendre leurs adversaires odieux; Ils auroient representé sans doute, que cette violence étoit pernicieuse à l'Etat, opposée directement aux préceptes doux de l'Evangile, & qu'elle étoit fuggérée de Rome & d'Espagne par les Auteurs de la cruelle Inquifition pour le ruiner de fonds en comble; Que la force n'avoit aucun pouvoir fur les consciences, comme on le voyoit par les condamnations rigoureuses de ceux de la Religion en France & aux Païs-Bas, où les cendres d'un seul Huguenot brûlé, en avoient quelquefois fait renaître plus de cent.

Monsieur de Barneveld se voyant attaqué, se plaignit aux Etats de Hollande ses Juges & Seigneurs naturels qui le prirent en leur protection par un Acte authentique; Mais comme il eût conseillé à ceux d'U-

trect de conserver leur nouvelle Garnison qu'ils avoient levée à leurs fraix pour leur seureté particulière, le pouvant faire par les Priviléges de leur Province, les Etats de chaque Pais s'étans réservez leurs droits par l'Union d'Utrect; Monsieur le Prince Maurice & ceux de son Parti lui imputant cette action à crime, & le faifant passer pour un attentat contre le bien de la République confédérée, se transporta aussi-tôt dans la Ville d'Utrect, affifté de quelques députez des Etats Généraux de sa dépendance, desarma les nouvelles levées, & y changea les Magistrats, ainsi qu'à Leyden, à Harlem, à Amsterdam, & autres Places: en suite il interdit plusieurs des Etats de Hollande qui lui étoient contraires, & en substitua d'autres à sa dévotion en leur place.

Tout cela se fit sous le nom des Etats Généraux, & en esser par le seul pouvoir du Prince armé & suivi de la plûpart du commun peuple. Ce changement sut notable dans cette République; il étonna tous les gens de bien amateurs de la liberDE HOLLANDE. 309 té & des Loix du Païs; mais il fe fit par la terreur & par la puissance des armes ainsi qu'il en est arrivé de semblables dans des Républiques, & notamment à Rome, où Cesar, soûtenu de la force des Légions, changea le Gouvernement Aristocratique en Empire Menarchique & absolu.

Un peu aprés, par une Ordonnance extraordinaire de huit personnes sous le nom des Etats Généraux, le Prince Maurice fit arrêter Monsieur de Barneveld, qui fut mis au Château de la Haye, dans la même chambre où avoit autrefois été mis prisonnier l'Admiral d'Arragon Mendozze. En même temps furent aussi arrêtez Monsieur Hoguerbeis Pensionnaire de Leyden, personne de probité & de capacité reconnuë: Monsieur Hugues Grotius Pensionnaire de Rotterdam, homme de grande Doctrine : & le Sieur de Leydenberg Secrétaire des Etats d'Útrect.

Ils étoient accusez de crimes énormes contre l'Etat : entr'autres, d'avoir voulu mettre le Païs tout en 310 MEMOIRES 
fang, & le livrer aux Espagnols:
ee qu'on lisoit aux coins des ruës
dans des Placards qu'on y avoit affichez pour animer le public contre
les Prisonniers, & pour les rendre
odieux.

Monsieur le Prince, pour se garantir en partie de la haine que lui attiroit un si grand changement, sit tout ce que dessius sous le nom des Etats Généraux, comme Conservateurs de la République, lesquels n'avoient aucune Jurisdiction sur les Sujets particuliers des Provinces, & bien moins sur ces Grands Hommes qui avoient été arrêtez, & sur ceux qui avoient été dessituez de leurs Charges sans aucune sorme de Procés contre toute Justice, & malgré les Etats de Hollande leurs seuls Seigneurs & Supérieurs.

Leur veritable crime étoit de s'être opposez au desir ambitieux de Monsieur le Prince Maurice, dont on n'avoit garde de leur parler dans leur Procés; Mais ceux qu'on leur aobjectez, sont d'avoir obéï aux ordres des Etats de Hollande leurs Maîtres, d'avoir conseillé à quelques DE HOLLANDE. 311
Villes de se servir de leurs Priviléges: comme d'armer pour leur bien & pour leur conservation particuliére, & de n'avoir pas donné leur consentement à la convocation d'un Synode général, qu'ils croyoient devoir causer plus de mal que de

bien à leur Païs. Ainsi ils furent opprimez par leurs Ennemis, sous le nom des Etats Généraux qui sont desDéputez des Provinces, pour traiter seulement des affaires de la Paix & de la Guerre contre leurs Ennemis, & pour entendre les propositions des Ambassadeurs étrangers, & en faire rapport aux Etats Particuliers de chaque Province : les Etats Généraux n'ayant aucun droit légitime de se mêler des affaires des Provinces: qui toutes ont des Etats particuliers Souverains dans leur Resfort: & qui auparavant, & de temps immémorial, ont été Maîtres des biens & de la vie de leurs Sujets; Mais ce fut un prétexte spécieux & apparent pour n'émouvoir pas les Princes, alliez & voisins qui ignoroient la ve-ritable constitution de ces Provin-

ces, & pour couvrir en quelque fa-

con une si grande injustice.

Les Prisonniers s'écriérent inutilement qu'on violoit les Loix du Païs en leurs Personnes, & appellérent vainement à leur secours les anciennes Coûtumes jurées par tous les Comtes de Hollande, ainsi que par les Ducs de Bourgogne & par l'Empereur Charles-Quint même, & qui avoient été observées saintement & inviolablement, par une longue suite de siécles; pour le maintien desquelles Loix, leurs Ancêtres avoient pris les armes pour les conferver contre la tyrannie. Enfin ils eurent beau appeller de ces Juges incompétans, & visiblement suspects d'inimitié à leurs Juges naturels; rien ne fut écouté, & tout fut mis sous les pieds par de méchans artifices, par une injustice manifeste, & par la violence des armes.

Les Partifans de la Maison d'Orange, ont voulu couvrir & défendre ce changement étrange d'Etat, par une fort mauvaile raison : soûtenans qu'il est plus expédient pour le bien des Provinces-Unies, que les DE HOLLANDE. 313

les choses soient gouvernées par les Etats Généraux, que par les Etats particuliers de chaque Païs. Mais outre que tous changemens sont dangereux dans le gouvernement des Etats, les Loix ne doivent point être sujettes au caprice ni aux passions de quelques particuliers, qui les changeroient à toute heure pour divers intérêts, au grand préjudice du public: les Coûtumes anciennes devant toûjours être inviolables.

En ce temps-là Monsieur le Prince Maurice & ceux de son parti, fous le nom des Etats Généraux, convoquérent un Synode dans la Ville de Dordrect, qu'ils appellérent National, comme fi les fept Provinces n'eussent été qu'une seule Nation contre les Priviléges des Provinces particulières, qui avoient toûjours pourvû aux choses de la Religion dans leur Ressort. Ce qui est si veritable, que les Etats Généraux des dix-sept Provinces assemblées autrefois à Bruxelles , ayant demandé avec instance au Prince. d'Orange Guillaume l'exercice de la Religion Catholique dans ses

Gouvernemens, il leur répondit que cela dépendoit des Etats de

Hollande, & de Zelande.

A ce Synode National, furent appellez les Ministres & Docteurs Gomaristes qui l'emportoient sur les Arminiens qui étoient à bas, & condamnez par avance. Il y avoit aussi pluseurs Ministres de même opinion, & animez du même esprit, appellez de divers Pais étrangers, plûtôt pour condamner les Remontrans ou Arminiens, que pour pacifier doucement leurs Controverses de Religion.

Cette Assemblée, pour arracher, à ce qu'elle disoit, l'yvroye, qui pulluloit dans le champ du Seigneur, déclara l'opinion d'Arminius hérétique, scandaleuse, & tendante à rétablir le Papisme dans les Provinces-Unies. En conséquence, Utembaugarts, & tous les Ministres & Docteurs sulpects de cette croyance, furent démis de leurs Charges & exilez du Païs, avec défenses de n'y plus retourner sous des peines trés-rigoureuses.

J'ai déja dit ci-dessus, que par les

DE HOLLANDE. 315 Loix de Hollande Monsieur de Barneveld & les autres prisonniers ne pouvoient être jugez que par les Etats de la Province de Hollande: mais comme ils avoient pris Monsieur de Barneveld en leur protection par un Acte public, Monsieur le Prince Maurice appuyé d'un puisfant parti, & de la force des armes qui se moquent des Loix, renversant & foulant aux pieds les Coûtumes ordinaires, changea la plûpart des Membres des Etats de Hollande, & leur en substitua d'autres de sa faction, afin que ce Corps ne dit mot, & ne s'écriat point de la violation de son autorité souveraine; Puis il donna à Monsieur de Barneveld & aux autres accusez, des Juges à sa poste nommez par les Etats Généraux. Ces Juges suspects pour divers égards, & incompétans manque de Jurisdiction, condamnérent à mort Monsieur de Barneveld, le 12. Mai 1619. nonobstant l'intercession que mon Pere sit pour lui plusieurs fois au nom du Roi, & que sit aussi Monsieur de Boissise, envoyé. deux fois extraordinairement en

Hollande pour exhorter les Etats de sa part, & pour leur propre bien, de traiter avec modération l'affaire

de leurs Prisonniers.

En conséquence de ce Jugement, il fut executé dans la Cour du Château de la Haye, où l'on avoit dressé un échaffaut contre la fenêtre de sa chambre, qui étoit exposé à la veuë de l'appartement du Prince : & l'on dit même qu'il regarda cette exécution de ses fenêtres, avec des lunettes de Hollande, dont il fut blâmé de plusieurs, comme se voulant soûler du sang d'un Vieillard de foixante-seize ans, qui avoit si longtemps & si dignement servi l'Etat, & qui avoit été le principal auteur de le mettre, au fortir du Collége, à l'administration des affaires.

Mais de tout temps les Grands Hommes n'ont pû fouffrir ceux qui fe sont opposez à leur ambition: & Auguste, clément de son naturel ne pût s'empêcher de commettre quelques cruautez en son jeune âge, dont il avoit horreur en sa vieillesse.

Ces violences de Monsieur le Prince Maurice, furent comparées DE HOLLANDE. 317 par les amateurs de la liberté, à celles que fit Pompée pour faire condamner Milon: sur quoi ils alléguoient ces Vers de Lucain.

Quis castra timenti Nescit mista foro, gladii cum triste minantes,

Judicium insolita trepidum cinxere, coronâ,

Atque auso sanctas perrumpere milite Leges,

Pompeiana reum cinxerunt figna Milonem.

Vers que Monsieur de Brebeuf a ainsi traduits.

Qui ne sçait qu'on a vû la Justice étonnée, Le Camp dans le Barreau, la Rob-

be profanée, Un accusé iremblant au milieu des

On accusé tremblant au milieu des Soldats,

Et dans les Jugemens l'image des Combats.

Le Prince Maurice se roidit contre l'intercession de la France, parce qu'il avoit attiré l'Angleterre de

son côté : ayant si bien travaillé par ses Emissaires prés du Roi Jaques, qu'il consentit à l'oppression de cet Innocent, qu'on lui avoit faussement perfuadé ne lui vouloir point de bien ; Ce qu'il crût d'autant plus facilement, que Monsieur de Barneveld lui fit un sensible déplaisir lui ayant fait retirer les Garnisons Angloises des Villes des Flessingue, de la Brille , & du Château de Zeebourg ou de Ramekens, que l'Angleterre tenoit en dépôt pour l'affurance des sommes que la Reine Elifabeth avoit prêtées aux Etats. Monsieur de Barneveld Chef d'une célébre Ambassade, ayant fait instance au Roi en une grande Assemblée, de retirer ses Troupes de leurs Villes : le Roi Jaques promit publiquement & solemnellement de les oter, pourvû qu'on lui rendit l'argent qui lui étoit dû, croyant que c'étoit leur imposer une condition impossible dans l'épuisement des Finances où ces Provinces se trouvoient; Mais Monsieur de Barneveld, aprés une parole donnée si authentiquement, s'appliqua avec

DE HOLLANDE. 319 tant de foin au recouvrement de ces fommes de deniers: & par son autorité, les peuples se saignérent si fort, qu'en fort peu de temps ces sommes immenses se trouvérent portées en Angleterre, que le Roi Jaques, bien étonné, sut contraint de recevoir, & de retirer en suite ses Garnisons, dont il lui étoit resté toûjours un mal de cœur, & une grande animosité contre Monsieur de Barneveld.

Outre donc que Monsieur le Prince Maurice avoit l'approbation del'Angleterre, il se consoloit de n'avoir eu aucun égard à l'intercesfion de la France, dont il n'apprehendoit aucun ressentiment. Le feu Roi fortoit de minorité, & il y avoit lors un nouveau favori Maître absolu dans l'Etat, qui songeoit bien plus à l'élévation de sa personne & de ses deux freres , qu'à venger les injures de son Maître, & à soûtenir les vrais intérêts du Royaume; Ce qu'il fit bien paroître dans l'affaire de l'Electeur Palatin défunt, appellé à la Couronne de Boheme: car bien qu'il pût être maintenu par 220 MEMOIRES! maxime d'Etat pour affoiblir la Maison d'Aûtriche, redoutable en ce temps-là : & parce que cet Electeur étoit un de nos principaux Alliez, afin de tenir toujours l'Allemagne partagée, pour nous pouvoir aider au besoin de l'un des Partis: Monsieur de Luine promit au Marquis de Mirabel Ambassadeur d'Espagne à Paris, de ruiner les affaires du Palatin, à condition que Monsieur de Cadenet son frere, épousat Mademoiselle de Péquigni & de Chaulne, l'une des plus nobles, des plus belles, & des plus riches héritiéres du temps, qui étoit nourrie à Bruxelles prés de l'Infante Isabelle. Sous cette espérance qui ne fut pas vaine, (car les Espagnols lui tinrent parole) Monsieur de Luine envoya cette célébre Ambassade en Allemagne, de Messieurs d'Angoulême , de Bethune , & de Châteauneuf, tous trois Cordons bleus, qui trompérent les Princes Protestans, armez pour le soûtien du Palatin: car il fut dit par le Traité d'Ulm, où tous les Princes des deux Partis s'afsemblérent pour entendre les pro-

DE HOLLANDE. 221 positions de la France : que les Princes Catholiques & Protestans delarmeroient & laifleroient démêler la quérelle de Boheme au Palatin & à l'Empereur Ferdinand. Les Princes Protestans s'étans laissez abuser, desarmérent de bonne foi, le Marquis d'Ansbact Général de leurs Troupes, ayant eu ordre de les licencier; Mais le Duc de Baviére, & les autres Princes Catholiques de même Parti, envoyérent leurs Troupes par le Danube à l'Empereur Ferdinand, qui en accabla le Palatin, à la Bataille de Prague. Depuis, Monsieur de Luine ayant agrandi suffifamment sa Maison, rentra dans les vrais intérêts du Royaume, ayant cet honneur d'avoir le premier confeillé au feuRoi, d'abattre le Parti des Huguenots, qui avoient l'insolence de faire un Etat dans l'Etat même, & qu'on tenoit invincibles auparavant: car depuis Saumur jusques aux Pyrenées, il se saisit de toutes leurs Places, à l'exception de Montauban: & l'an 1622. aprés sa mort, en suivant ses maximes, on s'empara de Montpellier : & enfin, quelque

MEMOIRES temps aprés, le Cardinal de Richelieu conseilla au Roi d'attaquer la Rochelle, qu'il prit & qu'il rasa: & aprés avoir détruit ce rampart de la Rebellion, la ruine entière du Parti Huguenot s'ensuivit . retraite à Venise de Henri Duc de Rohan, qui l'avoit long-temps soûtenu par son industrie & par sa valeur.

Monfieur le Prince Maurice n'a-Maurice, voit donc rien à craindre du côté de la France, étant bien informé de la Allema- constitution de l'Etat par Messieurs les Ducs de Bouillon & de la Trimouille ses Beaux-freres; D'autre côté, outre l'approbation de l'Angleterre, il s'étoit fortifié d'amis en Allemagne, où il avoit pour parens les principaux Souverains, tant de son chef que de celui de sa Mere fille de Maurice Electeur & Duc de Saxe, desquels il espéroit être soûtenu dans sa prétendue Souveraineté; Mais sa principale espérance consistoit dans le secours qu'il croyoit tirer de fon Neveu l'Electeur Palatin, appellé à la Couronne de Boheme, que le Prince Maurice lui conseilla d'ac-

DE HOLLANDE. 223 cepter, contre l'avis de Jaques Roi d'Angleterre son Beau-Pere, qui jugeant prudemment que ce jeune Prince sans expérience n'étoit pas capable de soûtenir une affaire de telle importance, ni de résister à la puissance de la Maison d'Aûtriche, lui avoit protesté qu'il ne le secourroit nid'hommes ni d'argent, s'il ne quittoit ce dessein de Royauté qui attireroit infailliblement sa ruine; Mais le conseil & l'autorité de Monfieur le Prince Maurice l'emporta,& les persuasions de la Princesse sa femme, jeune Princesse pleine d'ambition, qui étant fille de Roi, étoit bien aise de porter aussi une Couronne, & d'être traitée de Majesté. Monsieur le Duc de Bouillon qui avoit tout pouvoir sur ce jeune Prince son Neveu, qui avoit été élevé prés de lui à Sedan, fut de l'avis de Monsieur le Prince Maurice, pour se pouvoir vanter d'avoir un Neveu qui fut Roi ; Aussi en ce tempslà il écrivit à ses Amis à la Cour: que pendant que le Roi faisoit des Chevaliers à Fontainebleau, il faifoit des Rois en Allemagne. 0 6

Mais cette Royauté ne fut pas de longue durée, car elle ne dura que fix mois : & pour cela les Ennemis de cet Electeur l'appellérent le Roi d'un Hyver, Winter Koning, ou le Roi de Neige, parce que la seule Bataille de Prague lui fit perdre au commencement de l'an 1621, toute la Boheme avec la Silesie, la Lusace, & la Moravie, Provinces annexes: & l'année d'aprés, les forces d'Espagne venues des Pais-Bas. le dépouillérent du Palatinat même. où il ne fut rétabli que par la venuë du Roi Gustave de Suéde, en Allemagne. Monfieur le Duc de Lorraine Charles mort depuis peu, l'un des plus vieux Capitaines de son temps, se signala fort à cette Batail-Harcourt, le de Prague, où Monsieur le Comte de Harcourt se trouva aussi fort jeune.

Comte de le trouvent à la Butaille

de Praдие.

On pourroit douter avec quelque vrai-semblance, de ce dessein de Souveraineté qu'avoit Monsieur le Prince Maurice, puis qu'aprés avoir abattu Monsieur de Barneveld & ceux de son Parti, il ne l'exécuta pas : ce qu'il auroit fait aprés avoir

DE HOLLANDE. 325 furmonté les obstacles qui s'oppo-

foient à son ambition.

Les Partisans de la Maison d'Orange qui la veulent décharger de la haine que lui attireroit un dessein si odieux & si préjudiciable au bien des Provinces-Unies, se servent de cette couleur apparente & vrai-semblable, pour tâcher d'obscurcir la verité, & s'efforcent de faire passer ce dessein formé & trop visible de domination, pour un artifice de ses ennemis, afin de la rendre odieuse aux peuples des Païs-Bas. Mais ceux qui étoient de ce temps-là, & qui étans presens, comme mon Pere, ont approfondi cette affaire, ont reconnu qu'il se rencontra des difficul- Obstacles tez insurmontables qui empêché-qui empê-rent Monsieur le Prince Maurice chèrent Monsieur d'exécuter son dessein : & voici les le Prince principales que j'ai ouï dire à mon Maurice Pere. Premiérement, tous ceux qui d'exécudu commencement s'étoient mon-ter jon dessein de trez les plus échauffez contre Mon-Souveraisieur de Barneveld, & pour les in-neté aprés térêts du Prince, quand il les sonda la mort de sur le fait de la Souveraineté, non- de Barneobstant qu'il les eût tous accablez de veld.

bien-faits, se montrérent plus contraires que le défunt à la perte de la Liberté.

D'autre côté, par la mort, par la prison, & par l'exil de tant de Perfonnes qui avoient si bien servi l'Etat, & qui avoient un grand nombre d'Alliez & de dépendans : Monsieur le Prince Maurice reconnût trop visiblement qu'il s'étoit attiré l'aversion générale; car auparavant, quand il marchoit par les Villes de Hollande, tout le monde sortoit des maisons, le benissant avec des acclamations extraordinaires, mais depuis il connût que les volontez des peuples étoient bien changées; entr'autres, traversant un jour à Gorcum la Place publique qui se trouva pleine de monde, il n'y eût pas un scul homme qui lui tirât le chapeau : ce qui le mortifia extrêmement, & qui lui fit bien connoître que ces cœurs rogues & altiers n'étoient pas disposez à devenir ses esclaves.

De plus, l'indignation que tant de Placards & de Libelles séditieux avoient d'abord fait concevoir conDE HOLLANDE. 327
tre Monsieur de Barneveld pour le
rendre odieux, s'étoit bien-tôt changée en pitié & en compassion: car
la verité fille du temps, s'étant 'enfin manisestée, & ayant détruit les
artifices dont on avoit usé pour perdre des innocens, avoit suscité un
veritable ressentiment contre Monfieur le Prince Maurice, qu'on tenoit publiquement l'auteur de ces
injustices.

Mais ce qui l'empêcha de penser davantage à ce dessen de régner, & qui lui en sit entièrement perdre l'espérance, su qu'aprés la Bataille de Prague, Monsieur l'Electeur Palatin, dont il avoit espéré son plus veritable support, lui tomba sur les bras, & qu'il sallût qu'il aidat à lui bailler la subsissance, bien loin d'en

espérer aucun secours.

De plus l'Empereur Ferdinand Second, par l'heureuse conduite de se Généraux, les Comtes de Tillie de Walstein, s'étant rendu Maître absolu de toute l'Allemagne jusqu'à la Mer Baltique, où il établit une Admirauté à Weismar, & tenant sous le joug tous les Princes de l'Em-

pire, & toutes les Villes Impériales, Monsieur le Prince Maurice vit toutes ses espérances du secours d'Allemagne, évanouses pour jamais.

Tant d'obstacles & de fâcheux Coniuration de événemens le chagrinérent si fort, Stautemqu'il devint trés-maigre, & ne surbourg . vécut pas long temps à une grande cadet de Conspiration que le Sieur de Stau-Monsieur de Barnetembourg fils puiné de Monsieur de veld , con-Barneveld, fit contre la vie : & qui tre le ayant été heureusement découverte Prince Maurice. quelques heures avant son execution, l'obligea de faire punir un grand nombre de conjurez des principales Villes des Provinces-Unies: ce qui lui fit voir que l'aversion qu'on avoit déja pour lui, au lieu de

ciez.

Monsseur Le Prince Maurice qui ne sut jade Beververt, Filis
naturel du naturels, dont le principal & le plus
Prince honnête homme de tous, a été seu
Maurice. Monsseur de Beververt, trés bien

fait de sa personne, & trés-brave; Il étoit Gouverneur de Bolduc.

diminuer, s'augmenteroit encore par le nouveau ressentiment des Amis & des Parens de ces suppliDE HOLLANDE. 329 Aprés sa mort Monsieur le Prince de Tarente est ce Gouvernement, à qui le Colonel Kilpatric Ecossos, a succédé.

Au Printemps de l'an 1625. Monfieur le Prince Maurice mourut, lors que le Marquis Spinola assiégeoit la Ville de Breda. L'opinion commu-Veritable ne est, qu'il mourut de chagrin de cause de ne pouvoir sauver cette Place qui la mort lui appartenoit en proppe, & qu'il Maurice. avoit surprise il y avoit trente-quatreans: mais la plus veritable, sur le déplaisir de voir son dessein de Souveraineté entiérement avorté par tant d'obstacles qui en empêchérent l'exécution.





# MEMOIRES

# HOLLANDE.

HENRI FRED. DE NASSAU Prince d'Orange, & sa Postérité.

Portrait du Prince d'Orange Henri.

E Prince nâquit le 28. Février 1584. Il étoit de fort belle taille, & trés-robuste de corps, & son Entendement étoit aussi bon, que sa Personne étoit agréable. C'a été un trésgrand Capitaine, qui a égalé la gloire de son Frere Maurice. Il lui avoit appris le métierde la Guerre, & le mena dans les occasions les plus périlleuses: entr'autres à la Bataille

DE HOLLANDE. 331 de Nieuport, où, tout jeune qu'il 11 se trométoit, il contribua par sa valeur à ve à la remporter cette grande Victoire, Bataisse dans une conjoncture où Parmée port sort des Etats ayant en tête une puissante jeune. Armée ennemie, commandée par l'Archiduc Albert en personne, & l'Ocean à dos, il étoit d'une nécessite de pour juit de pour le das sont de une nécessite de pour le das sont d'une nécessite de pour juit de pour le das sont d'une nécessite de pour juit de pour le das sont de pour le des sont de pour le de le de pour le de le de pour le de le

Quand Monsieur le Prince Maurice mourut l'an 1625. il conseilla è le Prince
fon Frere Henri Frederic son prinMaurice
cipal héritier, d'épouser Mademoile d'expousefelle de Solms (qui étoit venuë en ser MadeHollande avec la Reine de Boheme) moisse dont la beauté & la bonne grace
étoient accompagnées de modestie
& de sagesse; Elic est morte depuis
peu, fort âgée: & s'appelloit Amelie fille de Jean Albert, Comte de
Solms.

Le Prince en a eu un Fils & quatre Filles; L'aînée de ces Princef. Frederie
fes, nommée Louïse, a épousé a én un
Monsieur l'Electeur de Brande-quarte
bourg Frederic Guillaume, de qui sues.
elle a eu plusieurs Enfans. C'est le
plus grand terrien de toute l'Allemagne, marchant sur ses terres de-

332 MEMOIRES puis les Païs-Bas jusques en Pologne & en Curlande.

La seconde fille Henriette Emilie est mariée au Comte de Nassau.

La troisième Henriette Catherine a épousé Jean George Prince d'Anhalt.

Et la quatriéme a été mariée au Duc de Simmeren, puîné de la maifon Palatine, mort depuis peu. Le fils du Prince d'Orange Hen-

du Prince ri Frederic, & de la Comtesse de Solms, s'appelloit Guillaume, qui nâquit l'an 1626 & mourut le l'an 1626. 6. Novembre 1650. aprés l'affaire d'Amsterdam. C'étoit un Prince naturellement ambitieux & de grand courage, qui dans sa jeunesse voulut exécuter ce que le Prince Maurice avoit voulu tenter en sa vieillesse. On ne sçait s'il eût réuffi dans une entreprise aussi violente que difficile : mais la mort inopinée qui le surprit enterra tous ses desseins avec lui, " & changea les affaires de face en ce Il avoit le cœur enflé de l'Alliance Royale d'Angleterre, ayant époufé la Princesse Marie fille de Charles A Roi de la Grande

DE HOLLANDE. 333 Bretagne: de laquelle il a laisse le Prince Guillaume Henri d'à prefent, né le 14. Novembre 1650. quelques jours aprés la mort de son Pere.

Ce jeune Prince a fait remarquer Portrait en lui dés son enfance beaucoup de du Prince retenue & de modération. Sa pru- d'Orange dence s'est augmentée en croissant: d'bui. & tous les bons connoisseurs en mérite qui l'ont bien observé, ont dit que jamais Prince n'a fait plus espérer que lui dés son plus jeune âge. Il a Grande fouffert avec une profonde dissimu- prudence lation les injures du Parti de Barne- de ce jeune veld, ressuscité dans les personnes sonfrir de Messieurs de Wit, attendant les injures avec une patience & une taciturnité plus grande encore que celle de son Bis-Ayeul le grand Prince Guillaume d'Orange, le bénéfice du temps, & les occasions favorables de son rétablissement ; car ayant été privé par un Arrest solemnel, de toutes les Charges de sa Maison, aprés la mort précipitée du Prince son Pere, il y fut rétabli au commencement de cette derniére Guerre, par un Ordonnance contraire.

de son ré-

tablisse-

ment.

Il a obligation de son rétablisse. ce, cause ment & de son élevation, à la France : qui ayant fait de grandes Conquêtes il y a prés de huit ans, la plûpart des Villes Frontiéres des Provinces-Unies, & plusieurs Capitales de Provinces : Utrect entr'autres, & Zutphen s'étans renduës à la seule veuë de nos armes. Quoi que ces Places fussent pourveuës de grosses Garnisons, pour être composées de Chefs & de Milices fans aucune expérience, le Roi se vit Maître de plus de quarante Places en moins de deux mois . & se trouva tellement accablé d'heureux fuccés, non feulement au delà de ses espérances. mais même au delà de ses souhaits: qu'il pouvoit dire aussi bien que Cefar , Je suis venu ; fai vu , fai vaincu. Ces malheurs qui en présageoient d'autres, & qui avoient mis les Provinces-Unies dans la derniére consternation, donnérent lieu au peuple de se plaindre de la malheureuse conduite de Messieurs de Wit qui gouvernoient : & fournirent un prétexte spécieux aux Partisans de la Maison de Nassau, de dire DE HOLLANDE. 335 avec apparence qu'il n'y avoit que les Princes d'Orange capables de foûtenir leur Etat chancelant, & de les défendre contre les plus puissans Ennemis; Et que, comme autrefois ils les avoient maintenus contre la tyrannie d'Espagne, il n'y avoit qu'eux seuls qui pussent les garantir de la fougue & de l'impétuosité Françoise.

La grande Mere de ce jeune Prince, femme d'un courage mâle, qui fouffroit fort impatiemment le rabaissement de la Maison d'Orange. qu'elle avoit veuë dans sa plus grande splendeur, ne servit pas peu à réveiller tous les dépendans & toutes les Créatures du nom de Nassau qui étoient en trés grand nombre. Tous ces gens-là, indignez de se voir déchûs de crédit, tous les principaux emplois se donnant lors aux Enfans des Bourguemaistres : & secondez de la fureur du peuple épouventé de tant de disgraces, & de voir une Armée victorieuse dans les entrailles du Païs, massacrérent les ennemis du jeune Prince son petit-fils, lequel fut remis en suite dans la possession

de toutes les dignitez que ses Peres avoient possédées: c'est à dire, dans celles de Capitaine, d'Admiral Général, & de Gouverneur, ou de Statalter, qui de plus surent rendues héréditaires à sa Possérité par

un Decret solemnel.

Sur ce sujet, il faut dire ici qu'on pourroit s'étonner beaucoup comment un Etat si puissant, qui avoit fait tête quatre-vingts ans à la Couronne d'Espagne, qui lui avoit pris de si grosses Villes, & gagné des Batailles, & qui s'étoit rendu redoutable sur la Mer à toutes les Puissances du monde, ayant porté ses armes & fes Victoires aux derniéres parties de la Terre ; Que cet Etat, dis-je, qui s'étoit rendu si fameux par la longue défense d'Ostende, qui a égalé la réputation des célébres Siéges d'Alexie, de Tyr, & de l'ancienne Troye, ait été réduit en moins de deux mois à la veille de sa ruine, & qui eût assurément trouvé sa fin l'an 1672. si par une résolution desespérée, il ne se fut résolu de se sauver en submergeant une partie de son Pais, comme un Pilote qui jette DE HOLLANDE. 337 jette toute sa charge dans la Mer pendant une furieuse tourmente, pour tâcher de sauver les hommes

& le corps de son Vaisseau.

Mais ceux qui scavoient la constitution de ces Provinces, & qui n'ignorent pas que la discorde ne soit la peste & la mort certaine des plus fleurissans Etats, ne s'en étonnent pas tant, sçachans qu'il y a plus de soixante ans que ce Païs-là est déchi-. ré de deux Factions contraires qui le menacent de subversion sans aucune force étrangére. Aussi cette gangréne avoit tellement gagné les plus nobles parties de ces Provinces-Unies: que l'an 1672, par une fatalité malheureuse, & par une passion déréglée, la plûpart des principaux du Païs souhaitoient la perte de leur . Armée de Terre , & la défaite du Prince d'Orange, dont la puissance & l'élévation leur étoit suspecte. Pour cela, ils n'avoient pas assez pourvû son Armée des choses nécesfaires, tandis qu'ils mettoient tous leurs soins & leur principale application, à grossir leurs forces de Mer pour réfister aux Rois de France &

P

338 ME MOIRES d'Angleterre, qui les attaquoient conjointement avec une Flote de plus de quatre-vingts Navires de guerre. Mais on s'étonnera encore moins de la rapidité de nos Conquê-tes de cette Campagne-là, quand on confidérera que ces peuples, de crainte de devenir Sujets de la Maifon d'Orange, alliée de ces deux grands Monarques, avoient fait que: car aprés la Paix de Munster, se croyans en parfaite seureté, & n'avoir plus rien à craindre: & qu'étans reconnus Souverains par l'Espagne, ils pouvoient plûtôt donner la Loi, que la recevoir de per-fonne: ils casserent la plûpart des vieilles Troupes étrangéres, & des Officiers expérimentez qui avoient causé tant de gloire à leur Païs : s'imaginans que le plus seur moyen de se delivrer à jamais de la servitude dont ils étoient menacez, étoit d'êter au Prince d'Orange le soûtien de sa prétenduë domination, en réformant ces Troupes qui le regardoient comme leur Maître, qui lui avoient prêté serment, & qui lui étoient si

## DE HOLLANDE. 339

dévouées : que par leur moyen ion grandOncleMaurice avoit ci-devant donné une si grande atteinte à leur liberté, qu'elle cût été perduë sans la ruine des Princes Protestans d'Allemagne, qui arrivalors heureusement pour leur salut, comme je l'ai dit ci-dessus en parlant de ce Prince.

De plus, les principaux du Païs trouvoient, ce leur sembloit, leur intérêt en ce changement : car ils donnérent toutes les Charges de l'Armée, & les gouvernemens des Places, à leurs enfans : croyans ainsi se fortifier de l'appui des gens de guerre, en dégradant & affoiblissant en même temps la Maison d'Orange. Mais ils ont connu par une expérience funeste, que voulant éviter un inconvénient, ils sont tombez dans un autre bien plus grand : parce qu'ayans donné les grands Emplois de l'Armée, & tous les Gouvernemens aux fils des Bourguemaistres & des Députez des Villes, gens sans aucune expérience, & qui eussent dû avoir des Conducteurs pour les commander : publians qu'il étoit plus juste que les 340 M E M O I R E S naturels du Pais eussent cet honneur & ce prosit, que les Etrangers; Lors qu'un Ennemi puissant & vigoureux leur a fait la guerre, ces Bourgeois nouveaux en ce métier ont perdu la tramontane dans le péril & dans l'orage: car on a vû des Places où il y avoit cinq mille hommes de pied de Garnison, & huit cens chevaux, se rendre tous Prisonniers de guerre à la seule veue de nos armes, sans avoir fait la moin-

dre réfiftance. Mon Frere de la Villaumiére, qui étoit venu faire un tour en France un peu devant cette derniére guerre : en me contant l'état de l'Armée de Hollande, m'avoit bien dit que le service y étoit si malheureux, que si un puissant Ennemi les attaquoit, il falloit que les Officiers se résolussent à périr & à payer de leurs Personnes, n'ayans aucune confiance aux Soldats qu'ils commandoient, qui ne sçavoient pas s'aider de leurs armes : Prophetie qu'il a depuis accomplie aux dépens de sa vie. Un peu auparavant il m'avoit dit aussi que la Cavallerie Hollandoise étoit

DE HOLLANDE. 341 fi peu aguerrie, que cinquante Reitres de Munster mettoient en suite deux ou trois cens Cavaliers de Hollande, qui suyoient devant ces Allemands, comme un Troupeau de

Brebis devant le Loup.

Il est arrivé un semblable inconvénient aux Suédois, pour avoir fait la même faute que les Hollandois; car aprés cette Paix de Munster, ayant aussi cassé leurs vieux Corps, qui avoient fait de si grandes choses, & ressuscité dans le monde l'ancienne gloire des Goths qui avoient conquis une grande partie de l'Europe; ayant eu la témérité d'attaquer avec de nouvelles levées Monsieur l'Electeur de Brandebourg qui avoit des Troupes aguerries, ils n'ont ofé te: nir devant lui, & ont été toûjours battus quand il les a pû joindre; Que si par un bonheur sans pareil ils n'eussent eu un si puissant & si fidéle garand que le Roi, ils auroient per-du pour jamais la Poméranie, & se fusient vûs réléguez pour toûjours dans leurs glaces au delà de la Mer Baltique.

Tout ce que dessus fait voir qu'un

Prince doit toujours conserver un grand Corps de vieilles Troupes pour désendre son Etat, qui sans ce soûtien court risque d'être la proye du premier Ennemi hardi & puissant qui l'attaquera.

A ces deux causes de l'extrêmité où se trouva la Hollande l'an 1672. c'est à dire, à la division intestine, & à la cassation des vieux Corps étrangers, on en peut ajoûter une troisiéme, qui est l'extrême & inouïe sécherefie qu'il fit cette année-là : car elle fut si grande, que le Rhin, l'un des plus grands Fleuves de l'Europe. qui porte des Navires de guerre, se trouva si bas, que nos Troupes le passérent à gué; Ainsi ce Païs déja fort épouventé de se voir atraqué par Mer & par Terre par les deux Puissances de France & d'Angleterre, conjurées pour sa ruine, fut réduit au dernier desespoir, voyant que le Ciel conspiroit à sa perte, en lui ôtant les Ramparts qui le mettoient à couvert de toute insulte.

Quand donc pour les raisons sufdites nos Armées eurent pénétré dans le cœur du Païs, & qu'on vit

# DE HOLLANDE. 343

quarante Places conquises en un moment, que les Etats croyoient devoir occuper nos Armes plus de vingt ans : ces peuples un peu trop orgueilleux dans la prospérité, se trouvérent en une terrible consternation, & dans le même état que les Venitiens le furent autrefois quand le Roi LOUIS XII. fe rendit Maître de la plûpart de ce qu'ils pofsédoient en terre-ferme. Etant ainsi desespérez, ils furent contraints de recourir au dernier reméde, c'est à dire, à inonder leur Païs, & en rompant leurs Digues nous opposer fur la Terre une Mer, qui nous empêchant de passer outre, empêcha la perte de cette République, qui sans cela cût assurément lors trouvé fa fin.

Autrefois, s'étans vûs réduits en une pareille extrêmité, ils se servient du même reméde contre l'Armée d'Espagne au Siége de Leyden, ayant secouru la Place qui étoit aux derniers abois, avec un nombre innombrable de Batteaux qui flotoient sur les terres submergées; & lors les peuples consédérez surent

#### MEMOIRES réduits à une si étrange extrêmité, & le trouvérent en un tel desespoir, que les principaux d'entr'eux proposérent, à l'imitation des anciens Suisses, de brûler toutes leurs Villes & tous les Villages & les Châteaux de la Campagne, & de gâter ce qu'ils pourroient de leur Païs, pour monter en Mer sur tous leurs Vaisseaux, & s'aller établir dans les Indes, afin de se delivrer de la tyrannie Espagnole : mais ils n'eurent pas assez de Navires pour transporter le quart du peuple, & ne voulurent pas laisser la plus grande partie à la misericorde d'un Ennemi si impitoyable; Et pour marque que ce Païs-là étoit réduit dans un état bien lamentable, ils firent graver sur de la monnoye qu'ils battirent lors, un Vaisseau fans Mast & sans Voiles. agité des flots & de la tourmente,

lors.

Mais revenons au Prince d'Orange d'aujourd'hui, & disons qu'il s'est vû à vingt-deux ans à la tête

avec ces mots, Incertum quò fut a ferant : paroles qui representoient l'extrêmité de leur condition d'a-

DE HOLLANDE. 345 des Armées, comme son Bis-Ayeul le Prince Guillaume, qui fut Généralissime de l'Empereur Charles-Quint à même âge que lui : & dans le cours de cette grande guerre, il a fait paroître tant de conduite & tant de courage dans les Siéges & dans les Combats, qu'il auroit assurément surpassé les Actions de ses Illustres Ancêtres, qui depuis deux cens ans ont servi de modéle aux plus grands Capitaines, s'il n'avoit eu le malheur de naître au Siécle du Roi, dont le cœur, le génie, & la puissance ne trouvent point d'obsta-Ce jeune Héros, avec des Troupes ramassées & peu disciplinées, a oféfaire tête à ce grand Monarque, & sa valeur dans les Batailles à fait balancer quelques heures la Victoire de son côté ; Mais enfin il a cette consolation de n'avoir cédé qu'au plus grand Roi du monde: & on doit dire de lui, qu'il n'y avoit que le Soleil qui pût faire disparoître la lumière de cet Aftre naiffant.

Je n'ai pas réfolu de faire un Journal exact des Actions du Prince Henri Frederic son Pere, qu'on 246 MEMOIRES peut apprendre de l'Histoire : mais d'en parler en général, & dire feulement certaines choses qui sont peu connûës. -

L'an 1626. il prit Oldensel Capitale du Païs de Tuente dans le voifinage de Frise & de Groningue : & la même année, Pierre Hein, l'un de ses Vice-Admiraux, prit en la Baye de Todos los Santos en la Rade de Saint Salvador , une Flote

d'Espagne chargée de sucre.

Henri Prince d'Orange prend Grol

L'an 1627, il prit Grol à la barbe du Comte Henri de Bergues Général d'une puissante Armée d'Espagne, qui ne pût y jetter aucun feen 1627. cours, ni en faire lever le Siége au Prince, tant il s'étoit bien retranché contre les Ennemis du dehors.

Pierre Hein prend la Plote d'argent d'Espagne, estimée plus de vingt millions.

A la fin de l'an 1628, le même Pierre Hein, ci-devant nommé, prit la Flote d'argent d'Espagne prés de l'Isse de Cube. Cette prise, sans compter les Vaisseaux & les Gallions, fut estimée plus de vingt millions. Il y avoit entr'autres richesses trois cens cinquante-fix mille marcs d'argent, trois cens marcs d'or,

quantité de perles de cochenilles.

DE HOLLANDE. 347 force bijoux précieux, beaucoup de Bezoar, de Musc, d'Ambre gris, deux cens cinquante caisses de Sucre, & une infinité d'Etoffes & de Marchandises de grande valeur. Ce Siége & Vice-Admiral Pierre Hein arriva prise de glorieux en Hollande au commen-l'aniéze. cement de l'an 1629. laquelle fut remarquable par la Conquête de la puissante Ville de Bolduc : où par un Siége trés-long & trés-difficile, le Prince Henri Frederic montra par sa conduite & par sa valeur, qu'il pouvoit vaincre ce qui avoit rélisté à son frere Maurice, qui avoit attaqué autrefois inutilement cette importante Place; Mais ce qui fut de plus merveilleux : c'est que pendant que le Prince Henri Frederic étoit attaché à ce grand Siége, le Comte Henri de Bergues ayant paffé la Riviére d'Issel avec une grosse Armée, ravagea tout le Païs d'Utrect, où ils'empara d'Amersfort, & épouventatellement la Hollande, que plusieurs conseillérent au Prin-

ce de quitter son entreprise de Bol-

248 MEMOIRES la constance de demeurer jusqu'à ce qu'il se fut rendu Maître de cette Ville si considérable, sans s'émouvoir, ni des confeils de la plûpart de fes Chefs & de fes Supérieurs, ni des lamentations des peuples faccagez.

Surprife où étoit le Magasin

Dans le même temps, le Prince. de Wesel, par la vigilence & par la résolution d'Otho de Guent Seigneur de Died'Elpagne den , Gouverneur d'Emeric , ayant heureusement surpris la Ville de Wesel, où étoit le Magasin & la grosse Artillerie de l'Armée d'Espagne (ce qui obligea le Comte Henri de Bergues à repaffer l'Isiel plus vîte quele pas) il s'aquit par cette double Conquête, la réputation non feulement de trés-brave, mais de trés-heureux Capitaine : qualité fi fouhaitable à un Général que le Dictateur Sylla préféra le furnom d'Heureux à celui de Grand.

Nallau ris O mené à Welel.

L'an 1620, il s'empara au Brésil de la Ville d'Olinde, fous la conduite de ses Vice-Admiraux , & la même année, le Comte Jean de Nassau fon Cousin, qui pour quelques mécontentemens avoit passe du service de Hollande en celui d'Espagne,

DE HOLLANDE. 349 fut défait en Campagne auprés du Rhin, & pris par le Colonel Isclstein, de la moitié plus foible que lui. Il fut mené prisonnier à Wesel, d'où il sortit pour dix-huit mille Risdales

de rançon. L'année d'aprés, le même Comte Jean de Nassau, qui avoit fait un puissant Armement sur Mer, espérant de surprendre Willemstat dans le Prinsland, fut totalement défait en cette occasion par les Hollandois, plus de quatre mille des siens demeurérent prisonniers, le reste sut tué ou noyé misérablement, & le Comte Jean eut bien de la peine à se sauver fur une Chaloupe avec le Prince

· de Brabançon. La même année 1621. les Etats Les Etats Généraux, pour gratifier le Prince donnent la d'Orange, & pour lui témoigner se des leur reconnoissance des services Charges qu'il rendoit continuellement au du Prince Pais , donnérent la survivance de Henri au Prince son toutes ses Charges, au Prince Guil- fils. laume son fils , & les expéditions en furent presentées à ce jeune Prince de la part des Etats dans un petit

coffre d'or.

L'an 1632. le Prince Henri, aprés alliege of avoir pris Ruremonde, Venlo, & Strale, entreprit la Conquête de malgre les Mastrict, Place éloignée de la Holefforts des lande, & scituée sur la Rivière de Espagnols Meuse, à l'extrêmité du Brabant, O de où il mesura si bien les vivres & les Pappenmunitions qu'il porta à ce Siége, beim. qu'il en eût affez pour se rendre maître de la Place. Il l'avoit entourée d'une grande circonvalation que l'Armée d'Espagne ne pût jamais forcer, non plus qu'une autre d'Allemagne sous Henri Godefroi Comte de Pappenheim Capitaine renommé, qui furent contraintes de se re-

dérables.

Le Prince L'an 1633. le Prince affiégea & prit R hinbergue. L'année fiuvante, que, c'els Espagnols ayant affiégé le Fort lippine. une grande épine au pied de la Ville de Gand, le Prince d'Orange leur

en fit lever le Siége.

Un peu auparavant, le Comte Henri de Bergue se plaignant d'être maltraité des Espagnols, quitta

tirer avec honte, aprés beaucoup d'efforts inutiles, & de pertes consiDE HOLLANDE. 351 leur service, & se retira en Hollande, surquoi il publia un Maniseste: & deux ans aprés, l'an 1634, il sur condamné par coûtumace d'avoir la tête tranchée, par Arrest du Parlement de Malines.

Il faut dire en ce lieu, que l'an 1628. aprés la prise de la Rochelle, Monsieur le Cardinal de Richelieu. qui gouvernoit absolument laFrance, avoit mis en sa tête de s'aquérir la réputation de détruire toutes les retraites de l'hérésie, ayant une passion démesurée de se faire un jour Passion canoniser; & pour parvenir plus fa- de Moncilement à cette fin , il faisoit dire à feur le fes Confesseurs qu'il n'avoit jamais de Richecommis de péché véniel, comme je lieu, d'êl'ai oui dire bien des fois à Monsieur trecano-Lescot de S. Quentin son Confes-nifé. feur, qu'il fit Evêque de Chartres: Picard aussi mâdré qu'il en fût jamais, & qui sous une franchise & une simplicité apparente, cachoit beaucoup de ruse & d'artifice. Cette Eminence donc, pour s'aquérir de la réputation parmi les Zélateurs de la foi Catholique, avoit traité sourdement avec Jean de Osmael Sieur

MEMOIRES de Walkembourg Gouverneur d'Orange, qui paroissoit mécontent Monsieur le Cardinal corde son Maître, pour lui rendre la rompt le Place. Cet homme, nourri dans la Sieur de Walken maison d'Orange : à qui le Prince bourg Henri avoit confié sa Souveraineté, fut gagné par la promesse qu'on lui fit de quatre cens mille livres d'argent comptant, & d'une Terre de vingt mille livres de rente en Provence, où il faisoit état de se retirer, & de renoncer au Calvinisme, n'ayant point d'autre Religion que son intérêt; Mais cette affaire ayant traîné assez long-temps, Walkembourg ne voulant pas rendre la Place , qu'on ne lui eût mis tout l'argent entre les mains : & le Prince ayant été assez heureux pour être averti de cette trahison, dépêcha le Sieur Knuth Zelandois, homme réfolu, en qui il avoit toute confiance, avec un ordre exprés de le défaire de ce traître; Mais afin qu'il ne pût prendre le moindre ombrage, l'envoya seul à Orange sous d'autres prétextes. Ce Knuth, que j'ai connu, & qui étoit aussi adroit que har-

di : aprés s'être assuré des principaux'

DE HOLLANDE. Habitans de la Ville, & de plusieurs Gentilshommes de la Principauté d'Orange, épioit l'occasion de surprendre ce Gouverneur, qui étant un jour descendu du Château dans la Ville, peu accompagné contre sa coûtume, le fit attaquer & tuer dans la maison de la Pise Greffier, où il s'étoit retiré : puis Knuth alla droit au Château, où le Lieutenant, aprés avoir tiré d'abord le Canon contre la Ville, & un peu balancé, le reçût enfin aprés avoir vû l'ordre du Prince, & fit avec toute la Garnison nouveau serment de fidélité au Prince Henri Frederic de Nassau, qui envoya en suite le Baron de Dona son Beau-frere, pour commander dans la Place.

Ce Walkembourg avoit épouse la fille du Sieur de Bie Trésorier des Etats, Dame de probité & de mérite, qui avoit fait son possible pour lui ôter de l'esprit ces desseins pernicicux. Elle eût le déplaisir, aussi bien que ses filles, de le voir expirer: car il sut contraint de se rendre à Knuth aprés voir été blesse au travers de la porte d'une chambre, où

Mon Pere il se défendit long-temps. J'ai autrecomparoit fois oui conter cette perfidie à mon cette tra-Pere, avec grande indignation conhison à tre ce Walkembourg : & comme il celle de Bernardin étoit ennemi juré de l'ingratitude & de Corte de l'infidélité: pour nous faire avoir O de Doces crimes en horreur à mes Freres nat Ra-& à moi, il nous disoit sur ce sujet fagnin qui vendi- la grande trahison de Bernardin de rent Mi-Corte, qui livra au Roi LOUIS XII. lan O pour cent mille écus, le Château de Valence Mılan, qui lui avoit été confié par au Roi Louis le Duc Ludovic Sforce son Maître. XII. dont il avoit été nourri Page par préférence à ses autres Sujets, & où il

avoit mis tout ce qu'il avoit de plus précieux, allant chèrcher du fecure au la course en Allemagne. Il nous alléguoit encore une semblable trahifon de Donat Rafagnin qui vendit Valence au même Roi pour cinquante mille écus: & nous faisoit remarquer dans Guichardin, que ces Traîtres étoient tellement regardez de travers dans l'Armée Françoise & yétoient détestez de telle sorte, que le mépris qu'on en faisoit les fit mourir de regret: tant il est veritable qu'on soustre bien la

DE HOLLANDE. 355 trahison, mais qu'on déteste tou-

jours les Traîtres.

Ce Monsieur Knuth rendit un fervice important à fon Maître, qui le récompensa d'un present, & d'une pension de deux mille livres sa vie durant.

Il n'y a personne qui ne s'imagi- Monsieur ne bien que Monsieur le Prince le Prince d'Orange ne voulut grand mal à fort irrité Monsieur le Cardinal de Richelieu , contre de lui avoir voulu ravir sa Souverai- Monsieur neté, qui lui étoit aussi chére que la le Cardiprunelle de ses yeux; Mais il cacha chelien fon reflentiment dans fon cœur, & pour fon attendit une occasion favorable de dessein sur s'en resientir, qui ne tarda guéres à Orange.

se presenter: car quelque temps aprés, Monfieur le Cardinal s'étant brouillé avec la Reine Mere Marie de Médicis, qui étant de la Maison d'Aûtriche du côté Maternel, étoit foûtenuë de toute la Puissance d'Espagne & d'Allemagne. Il fut contraint de recourir à des Alliances Etrangéres, & de caresser & d'appaiser ceux qu'il avoit méprisez & offensez.

La tempête qui se forma contre

356 MEMOIRES ce Cardinal, pour le perdre, tant au dedans qu'au dehors du Royaume, l'obligea de rechercher l'amitié de Monsieur le Prince d'Orange, qui hors le tître de Souverain, dispofoit de tout dans les Provinces-Unies. Il se fit un Traité entre la France & les Etats: par lequel on devoit attaquer puissamment les Espagnols, & diviser la Conquête des Pais-Bas Catholiques, qu'on avoit déja devorez en imagination. Prince d'Orange devoit entrer en Brabant avec l'Armée de Hollande : la France le devoit joindre avec une Armée de trente mille hommes : & nos Généraux, en cas de jonction, avoient ordre du Roi d'obéir au Prince d'Orange, tant le besoin qu'on avoit de lui étoit grand. En effet, le Printemps suivant, l'an 1625. l'Armée de France sous le commandement des Maréchaux de Châtillon & de Brezé, étant entrée dans le Païs-Bas, défit à platte-coûture les forces d'Espagne à Avein, commandées par le Prince Thomas de Savoye, qui depuis prit le nom de Prince de Carignan. Tout le Bagage

DE HOLLANDE. & tout le Canon demeura au pouvoir des François, avec quantité de prisonniers, dont plusieurs trés-qualifiez furent menez à Mastrict. - Ces Généraux, en suite de cette Victoire: se joignirent au Prince d'Orange, aprés avoir saccagé une partie du Brabant ; Mais le Prince qui avoit toûjours sur le cœur l'affaire d'Orange, & qui n'aimoit pas mieux le voisinage des François, que celui des Espagnols : manque de vivres & de sublistance fit ruiner nôtre Armée victorieuse, qui s'étant retirée en Hollande aprés la levée du Siége de Louvain, lous prétexte de l'approche de Picolomini avec une Armée d'Allemagne, y périt la plû-part de faim, de misére & de maladie: n'en étant pas retourné la sixiéme partie dans le Royaume.

Le Prince d'Orange regardoit le Cardinal de Richelieu comme un Ennemi réconcilié, qui ne le recherchoit que parce qu'il avoit nécessairement affaire de lui; Et pour cela, sous main, il lui faisoit tous les déplaisirs & toutes les mortifications dont il étoit capable, donnant re-

Le Prince traite favorable à tous ceux qui d'Orange étoient disgraciez en France, & les honorans des plus beaux Emplois, & de sa confiance même, comme il Cardinal. le fit bien paroître entr'autres à Mesfieurs de Hauterive & de Beringhen, qu'il considéroit autant pour faire dépit au Cardinal, que parce qu'ils le méritoient : & le Cardinal de Richelieu , tout puissant qu'il étoit, se voyoit forcé d'avaller ces pillules,

de ses affaires.

Tout cela fit connoître à Monfieur le Cardinal, qu'il ne faisoit pas bon d'offenser les Personnes de courage; mais lui, comme trés-sage Politique, sçût trés-bien dissimuler, ne s'irritant point de ces mauvais traitemens, qui passerent plûtôt dans son esprit pour des ressentimens justes & naturels, que pour des offenses de gayeté de cœur. Ainsi il continua de rechercher l'amitié Monsieur le Prince d'Orange : & il fut arrêté que doresnavant chacun attaqueroit l'Ennemi commun de fon côté. Du depuis il entretint une

ayant nécessairement besoin de la diversion de Hollande, pour le bien DE HOLLANDE. 359 fidéle & parfaite correspondance avec le Prince: & le Prince qui s'étoit affez vengé, & tiroit un grand avantage de l'Alliance avec la France, exécuta depuis les Traitez de bonne foi.

La même année de la Bataille Les Espad'Avein, & du Siége de Louvain, gnols surles Espagnols surprirent le Fort de le fort de Skink par le moyen du Lieutenant Skink, Colonel d'Enhold, qui s'en rendit maître, avec une partie de la Garnifon de Gueldre, dont il se servit pour exécuter cette hardie entreprise. Le Sieur Velder Gouverneur, s'étant éveillé au bruit de l'attaque, & levé en chemise, eut d'abord le bras casfé : & deselpéré de se voir surpris, ne voulut point se rendre, quelque offre de quartier qu'on lui fit, se défendant toûjours jusques à ce qu'il fût accablé de coups. Le Pere de ce d'Enhold avoit été décapité à la Haye pour quelque crime : & le Fils, pour venger la mort de son Pere, quitta le service de Hollande, & se mit en celui d'Espagne : ce qui lui réussit fort bien, surprenant cette importante Place : car outre la

fatisfaction intérieure qu'il eût , d'avoir par un juste ressentiment causé une si grande perte aux Etats : le Cardinal Infant Ferdinand d'Aûtriche, nouvellement arrivé aux Païs-Bas, où il commandoit souverainement, le régala d'abord, pour cette heureuse & hardie action , d'une chaîne d'or de grand prix, & de plus lui fit compter la somme de cin-

Le Prince quante mille livres. Mais le Prince alliege & Henri s'opiniâtra tellement à rereprend le Fort de prendre cette Place, qui donnoit libre entrée aux Espagnols dans le Skink.

Pais de Gueldres & d'Utrect : que l'ayant affiégée au mois d'Août 1635. il la reprit en Avril 1636. par un Sié-

ge de huit mois.

L'an 1637. Monsieur le Cardinal Le Roi fait donde Richelieu, pour bien gagner le ner le Ti-Prince d'Orange, lui fit donner le tre d'. Al-Tître d'Altesse, dans un discours telle au que fit pour cela Monfieur de Char-Prince d'Orange nasse Ambassadeur de France en par fon Hollande, au nom de Sa Majesté, Ambafdans l'Assemblée des Etats Généfadeur. raux , qui fut auffi-tôt imprimé: en quoi il fut suivi de tous les Am-

bassadeurs des Princes Chrêtiens,

qui

DEHOLLANDE 361 qui auparavant ne traitoient le

Prince que d'Excellence.

La même année 1637. le Prince Le Prince Henri reprit par un Siège de quatre a Jiége & mois, la Ville & le Château de Bre-prend da, que le Marquis Ambroise Spinola avoit conquise l'an 1625, par un long Blocus d'un an tout entier, avec des dépenses incroyables, quoi que lors cette Place fût foûtenuë de la France, de l'Angleterre, & du Dannemarc. Aussi le Marquis avoit fait mettre sur une des Portes de la Ville qu'il l'avoit emportée, tribus Regibus frustrà renitentibus, malgré la résistance de trois Rois.

Ce fut à ce dernier Siége de Bre- Monsieur da que Monsieur de Charnassé fut de Chartué: car quoi qu'Ambassadeur de nasse sué: France, il voulut servir à la tête du de Breda. Régiment qu'il avoit en ce Païs-là, espérant qu'il deviendroit Maréchal de France par la faveur de Monsieur le Maréchal de Brezé, dont il avoit épousé une tante, & qui lui avoit moyenné ses Emplois.

L'an 1639. les Hollandois rem- Antonio portérent une Victoire considérable Doquemle en Mer sur les Espagnols: La Flo-Dunes.

d'Angle- te de Dom Antonio Doquendo, de terre par soixante-sept Navires de guerre, val Tromp qu'on avoit été si long-temps à équiper en Espagne, fortifiée des Vaisfeaux Dunkerquois, redoutables en ce temps-là, qui venoit pour quelque grand dessein qu'on n'a jamais fçû pénétrer, fut arrêtée dans la Manche d'Angleterre par ce renommé Admiral Martin Erpez Tromp, avecdouze Navires seulement; Mais quelques jours aprés, ayant été renforcé de plus de quatre-vingt-dix Vaisseaux de guerre; & de plusieurs Brûlots accourus de divers endroits de Hollande, de Zelande & de Frise, il entoura la Flote d'Espagne qui s'étoit mise à l'abri des Dunes d'Angleterre proche de la Flote du Roi de la Grande Bretagne, où elle se croyoit en toute seureté : & puis l'attaqua avec une si grande résolution : qu'aprés un long Combat, où une infinité de Personnes de France, d'Angleterre, & des Païs-Bas, accoururent de toutes parts pour voir des Côtes un spectacle si extraordinaire. Cette grande Puissance fut la plûpart brûlée, détruite,

DE HOLLANDE. 363 & dissipée : la moindre partie qui échappa s'étant mise à couvert des Ramberges d'Angleterre, d'où elle se sauva dans la Riviére de Londres. & dans les Ports de Flandres. Les Espagnols perdirent plus de sept mille hommes brûlez, ou noyez, outre deux mille qui furent prisonniers des Hollandois. Cet avantage fut grand & mémorable : car il y eut quarante grands Vaisseaux pris, coulez à fonds, ou brûlez, & entr'autres ce grand Gallion de Portugal nommé Mater Theresa brûla. Il étoit de soixante-deux pieds de large, & il y avoit huit cens hommes deslus qui périrent tous, sans qu'il en restat un seul. Quand le feu prit à cette grande machine, on eût dit que c'eût été un grànd Château en feu au milieu de la Mer. Ce Tromp est le Pere du Comte Tromp, qui s'est engagé au service du Roi de Dannemarc, où il a déja remporté des avantages sur les Suédois. S'il vit encore quelques années, il égalera la réputation de son Pere, & celle de l'Admiral Ruyter.

L'an 1641. le Prince Henri Fre-

Le Prince deric d'Orange maria son fils unid'Orange que le Prince Guillaume, avec la marie son Princesse Marie d'Angleterre, fille fils unique à la sancé de Charles I. Roi de la Grande Princesse Bretagne; & de Madame Henriette d'Angle- de France: & ce Mariage se fit avec terre.

grande pompe & magnificence.

Il prend Hulft en 1645.

L'année 1645. fut remarquable par la prife de l'importante Place de Hulst en Flandres, qui fut emportée sans que les Espagnols y pûssenjetter du secours, ni en faire lever le Siége au Prince Henri Frederic.

Ce Prince a fait remarquer une conduite fort sage & fort modérée en vingt-deux ans de Gouvernement, sans avoir fait paroître, comme son frere Maurice, l'ambition d'être Souverain. Parce que la Princesse sa Mere Louise de Colligni. avoit maintenu le Parti de Barneveld, il y en avoit qui croyoient que le Prince , suivant l'inclination de sa Mere, rétabliroit le Parti abattu, & rappelleroit les exilez, entr'autres Monsieur Grotius : mais ce Prince, comme bon Politique, trouva qu'il étoit plus à propos de laisser les choses en l'état qu'elles étoient

DE HOLLANDE. 365 que de faire une nouvelle brouïllerie, en s'attirant à dos le Parti dominant, dont p'ai vû Monsieur Grotius indigné, parler trés-mal de ce Prince, qu'il accusoit d'ingratitude, & de peu de reconnoissance pour ses amis maternels.

Le Prince Henri étoit fort pécunieux: mais au lieu de trouver du fupport du côté d'Angleterre, il fut contraint d'affifer le Roi Charles dans ses besoins, de tout son argent comptant, dont le Roi d'Angleterre a remboursé la plus grande partie, depuis son rétablissement, à son Neveu le Prince d'Orange.

Henri Frederic mourut le 14. Le Prince Mars 1647. & fut enterré avec gran. d'Orange de pompe. Outre les enfans légiti- merit am mes dont nous avons parlé ci-deflus, il a laissé un fils naturel, considérable par sa valeur, nommé Monsieur de Zulestein, Colonel de l'Infanterie Hollandoise, qui mourut à l'attaque de Vorden.

Le Prince Guillaume d'Orange a jetté les fondemens de la République des Provinces-Unies, & en est le premier Fondateur. Son fils aîné

366 MEM. DE HOLL. Maurice a affuré & affermi cette République par ses Victoires, qui ont forcé les Espagnols, dans le Traité de la Tréve de douze ans, à reconnoître les Provinces Confédérées pour des Païs libres; Et Henri-Frederic frere de Maurice, & Ayeul de Monsieur le Prince d'Orange d'aujourd'hui, par la continuation de ses Conquêtes a enfin forcé les Espagnols de renoncer entiérement au droit qu'ils prétendoient toûjours fur ce Païs-là. De forte qu'on doit dire avec raison & justice, que ce Pere Illustre, & ses deux Fils généreux, Imitateurs de sa vertu, sont les Fondateurs de cette République, qui envoye des Ambassadeurs qui se couvrent devant les plus puissans Rois de la Chrêtienté, même devant celui d'Espagne, dont ils

Devise du Prince Henri Frederic.

étoient Vassaux il y a cent ans.

Henri Frederic avoit pour sa Devise ce mot Patriague patrique, voulant dire qu'il ne songeoit qu'à servir les Provinces, & à venger la

mort de son Pere.



# MEMOIRES HOLLANDE

FEAN DE BARNEVELD; Avocat Général de Hollande, & sa Postérité.

Amais Homme ne fut si sage ni Descrisi vertueux que Monsieur de piion de
Barneveld. Il avoit une presende Barnece majestueuse, & disoit beaude Barnecoup en peu de paroles, avec une
éloquence grave & succinte.

Ses longs & importans fervices Pavoient rendu vénérable, & tréscher à fa Nation; Mais avec tout cela, dans son extrême vieilles, il fut la victime de l'ambition de

Monsieur le Prince Maurice, & de ceux de sa caballe : ayant moins mérité qu'aucun homme du siécle, de tomber en cette infortune pour sa grande vertu & piété. Nicias cet excellent Capitaine Athénien qui lui ressembloit en probité, eut aussi une fin trés-malheureuse, bien que différente.

Ce qui donnoit lieu à beaucoup de sages de ce temps-là, de douter de la Providence, puisque les gens de bien avoient une fin funeste, & que les méchans prospéroient ordi-

nairement.

Quand Monsieur de Barneveld se vit attaqué au temps de la Tréve, il voulut se retirer du Gouvernement, & se démettre de ses Charges; mais il s'y r'embarqua malheureusement, à la priére des Principaux de l'Etat.

ble de veld.

Quand ses confidens lui parloient avec aigreur de la malice de ses Ende Barne- nemis, il les consoloit, en leur difant : il faut toûjours bien faire ; & prier Dieu, & bien espérer; Ce que mon Pere lui a entendu dire beaucoup de fois quand ils parloient confidemment sur ces matiéres-là.

DE HOLLANDE. 269

Lors qu'il vit l'orage formé pour Monsieur le perdre, il dit à mon Pere la même de Barnechose que Madame la Princesse d'O-veld con-range lui avoit racontée touchant mon Pere la Proposition qu'elle lui fit de la le grand . part de Monsieur le Prince Maurice, secret que de le favorifer dans le dessein qu'il la Prin-- avoit d'être Souverain : ce que mon ceffe d'O-Pere tenoit pour trés-certain, Mon-range lui fieur de Barneveld étant non feule- avoit conment homme droit & veritable, fie. mais son dire étant soûtenu du témoignage de Madame la Princesse d'Orange Doüairiére, qui ne peut recevoir de reproche.

Mais parce que la France s'intéressa fort pour son salut, & qu'elle fit plusieurs efforts pour sauver cet homme célébre, qu'elle avoit toûjours reconnu fort zélé pour le bien des deux Nations : il sera trés à propos d'en informer le Public : ce détail n'ayant jamais été connu que des Ministres d'Etat de ce temps-là, par les dépêches des Ambassadeurs de

France.

Aussi-tôt qu'on fçût à la Cour les brouilleries qui étoient en Hollande au sujet de la Religion : mon Pere

qui y étoit Ambassadeur depuis quatre ans & plus, eût ordre de témoi-Mon Pere gner aux Etats Généraux, & à ceux de Hollande, le desir extrême qu'aexhorte les Etats voit Sa Majesté de les voir tous bien au nom du réunis. Il harangua donc ces Mef-Roi, à une sieurs sur ce sujet à la fin de Novembre 1617. dont ayant rendu compte bonne Union , au Roi, Sa Majesté témoigna en . l'an 1617. être fatisfaite , & lui ordonna de

continuer en toutes occurrences. pour tâcher d'appaiser ces brouillerics.

au∏i les Etats de Hollande à même fъn,

Aprés cet Office public il continua avec affiduité par plufieurs autres en particulier, jusqu'à la tenuë Il exhorte des Etats de la Province de Hollande, au commencement de Décembre de la même année 1617. laquelle ayant été commencée par de vehementes disputes entre les Députez dont elle étoit composée, il les fut visiter de la part du Roi, pour les porter & exhorter à une bonne réunion : ce qui parût leur être agréable, par la réponse qu'ils lui firent fur le champ, & par le rapport qui lui en fut fait par ceux de l'une & de l'autre opinion : s'étant aussi

DE HOLLANDE. étudié de concevoir ce qu'il avoit à dire, de telle sorte que de part ni d'autre on ne pût justement l'accufer de partialité; ce qu'il avoit ordre d'éviter soigneusement, & à quoi il travailla avec d'autant plus de soin, que l'Ambassadeur d'Angleterre s'étoit échoiié contre le Banc qu'il lui falloit éviter ? car ayant fait un discours aux Etats Généraux, il se déclara ouvertement pour l'un des Partis, dont il reçût ce déplaisir : que sa Harangue ayant été traduite en Flaman, & renduë publique par l'impression qu'on en fit : ceux qui s'y croyoient intérefsez y firent ausli-tôt une réponse qui détruisoit toutes ses raisons, dont étant offensé, il en demanda réparation; Mais il le fut encore davantage de ne l'avoir pû obtenir : car en l'Assemblée des Etats de Hollande il fut jugé par la pluralité des voix, que par cette réponse l'honneur de son Maître ni le sien particulier n'y étoient point intéressez.

Quelques-uns assuroient qu'en ce discours il avoit excédé son pouvoir, porté à cela par quelques-uns

MEMOIRES du Pais engagez pour l'un des Partis : peu ou point de personnes pouvant s'imaginer que le Roi de la Grande Bretagne, le but duquel, comme d'un lage Prince, devoit être de pacifier ces dissensions, eut

voulus'y montrer partial. Les brouilleries furvenues entre Meffieurs les Etats sur ces différends. tirans de longue, fans qu'il parût quelque issue pour en sortir, nonobstant qu'en cette occasion la Province de Hollande fût assemblée il

les Etats de Hollande à fe bien réunir.

Mon Pere y avoit plusieurs mois. Sa Majesté aun ordre reconnoissant que si cette Province pouvoit être réunie, ce feroit un ter encore grand acheminement à la réunion des autres, commanda à mon Pere de l'y exhorter en son nom : à quoi il fatisfit le 13. Mars 1618. en leur Assemblée à la Haye : ce qu'ils témoignérent leur être trés-agréable par le remerciement qu'ils en firent, & qu'ils lui delivrérent par écrit.

Depuis cela, nonobstant tous ces offices & ces devoirs, les dissensions s'augmentans & s'aigriffans en cette République, tous conseils de réunion. rejettez, il sembloit qu'en ces maux DE HOLLANDE. 373 il y eut une fatalité inévitable; car les uns & les autres, comme il arrive ordinairement en une grande tourmente, ne s'écoutans point parler, & ne donnant aucune audience à la raison, les affaires s'acheminérent visiblement à une plus grande confusion & renversement des ordres précédens, tant les passions pos-

sédoient les esprits.

Dequoi mon Pere ayant donné avis au Roi: Sa Majeste, pour la fingulière affection qu'il portoit à la conservation de cet Etat, se résolut de porter sa main secourable au devant des funestes accidens desquels il étoit menacé par ces divisions. A cet effet, elle fit choix de la personne de Monsieur de Boissise, l'un de fes plus anciens & fidéles Confeillers d'Etat, personne d'une prudence confommée, & d'une grande expérience dans les affaires, ainfi qu'il l'avoit bien fait paroître dans ses Ambassades d'Angleterre, de Suisse & d'Allemagne, dont il s'étoit dignement aquitté.

Il partit de Paris en Juillet 1618. Le Roi & arriva à la Haye au commence-dépêche

Monssenr ment d'Août, où il résolut d'attende Boissife dre le retour de Monssenr le Prinextraordie et d'Orange Maurice qui étoit à en Hollam Utrect; d'où étant revenu, ausside, pour tôt Monsseur de Boissise, accompaporter les gné de mon Pere, harangua les Etats Etats à le Généraux, les exhortant à la conréinir.

Pentremise favorable du Roi, qu'el-

le leur offroit par ses Ambassadeurs. Mais Monsieur le Prince Maurice qui avoit pris l'affirmative pour l'un des partis, ayant fait ce qu'il avoit voulu à Utrect, d'où il avoit chasse la nouvelle Garnison, que l'autre parti y avoit établie : il en prit un si grand avantage, que lui ní ceux de son opinion ne voulurent entendre à aucune voye d'accommodement. résolu seulement d'abattre ceux qui lui avoient résisté: au lieu dequoi, dans le peu d'affermissement de cette République, & au temps que la Tréve avec l'Espagnol étoit prêted'expirer, on avoit estimé qu'il cût été plus falutaire aux uns & aux autres, puisqu'on avoit licencié les nouvelles Garnisons qui donnoient ombrage de publier une Amnistie

DE HOLLANDE. 375 générale de toutes choses passées: convenir d'une Assemblée Ecclésiaftique pour l'assoupissement de leurs différends sur la Religion: remettre les choses en l'état précédent, & faire une nouvelle Union entre les Provinces, pour les étreindre d'autant plus fortement contre leur ennemi commun, éclaircissant ce qui pouvoit être douteux & obscur dans la précédente, faite autrefois à Utrect, afin de remédier à pareils inconvéniens à l'avenir. Mais comme il arrive le plus souvent en semblables rencontres : les meilleurs . conseils ne prévalurent pas, & l'on en suivit d'autres entiérement contraires, avant été résolu d'en venir aux derniéres extrêmitez.

Il arriva donc que le 22 Août 1618 Monsteur furent arrêtez Monsieur de Barne- de Biarreveld Avocat Général & Garde des réprisonSceaux de Hollande, Monsieur de mier avec Hoguerbeis Pensionnaire de Leyde, Monsieur & Monsieur Grotius Pensionnaire de Leyde, Monsieur aussi arrêté le Sieur de Leydemberg Grotius. Secrétaire des Etats d'Utrect, qui quelques jours aprés avoir été con-

duit à la Haye, pour être confronté aux autres, fut trouvé mort dans fon lit, blessé de plusieurs coups, comme s'étant tué soi-inême. Tout cela se sit par l'ordre de huit Personnes nommées par les Etats Généraux.

Le Prince Aprés cela on changea sans aucu-Maurice ne forme ni figure de procés les Machange les gistrats des Villes de Delft, de Schie-Magidam, de la Brille, de Schonhove, strats des Villes , de Gorcum, de Medemblic, de fous le Munikedam, de Horn, & d'autres: nom des en la plûpart desquelles Monsieur Etats Géle Prince Maurice mit des Garnisons néraux.

pour la leureté de ces nouveaux établissemens. Ces emprisonnemens & ces changemens furent faits par Monsieur le Prince Maurice armé fous le nom de quelques-uns des Etats Généraux, contre les Priviléges & les Loix des Provinces particulières, & contre l'usage ordinaire, les dits Etats Généraux n'ayant point de Jurisdiction sur les Sujets des Provinces.

Remon Sur lesquels changemens Mestrances fieurs les Ambassadeurs remontrébassadeurs rent plusieurs fois, tant en public DE HOLLANDE. 377
qu'en particulier, qu'il étoit mal-de France
aisé, & presque impossible qu'une sur tousasigrande émotion d'humeurs en ce construction de la companie de de la companie de la companie

Qu'encore que le plus grand nombre applaudit du commencemens ces changemens : que néanmoins, ceux au préjudice defquels ils fe faisoient, qui avoient été au gouvernement de l'Etat depuis trente ans & plus, en garderoient toûjours le souvenir dans leurs cœurs, auquel prendroient part infailliblement tous ceux de leur dépendance, soit par proximité de Sang, d'Alliance, ou d'amitié; Qu'à la premiére occasion ils tâcheroient de rentrer en la possession d'honneur qu'on leur avoit ôté sans connoissant

plus solide, & plus durable que ce qu'on leur auroit extorqué par vio-

lence.

378 MEMOIRES ce de cause; Mais tout cela sut representé sans aucun fruit: la résolution d'agir contre les Loix, & d'ufer de la voye de fait l'ayant emporté.

Les discours où toutes ces raisons étoient amplement representées, furent données par écrit à Messieurs les Etats, par les Ambassadeurs de Eastion de France, & ont passé dans l'esprit

Barneveld des Sages pour une Prophetie verireffuscite table de ce qui arriva aprés la mort aprés la du dernier Prince d'Orange Guilmort de laume l'an 1650, en consequence de Monfieur. le Prince l'affaire d'Amsterdam ; Car la Fad'Orange ction de Barneveld ayant repris vi-Guillaume, o de gueur par cette mort inopinée, dépolitile la pouilla la Maison d'Orange de tous Muison ses avantages ; Et sans cette derniéd'Orange de tous ses re guerre que le Roi a déclarée aux Etats, la Maison d'Orange ne se seavantages. roit jamais rétablie de la manière

qu'elle est.

Tant d'offices saits en public & en particulier par mon Pere scul, & avec Monsieur de Boissise, pour porter Messieurs les Etats à la réunion, & à ne point changer les anciens ordres de leur Etat, leur en

DE HOLLANDE. remontrant le péril & les conféquences: font voir combien Monsieur le Duc de Rohan Henri étoit mal instruit de ce qui se passoit lors en Hollande, & qu'il ne parloit que par la bouche des Partifans de Monsieur le Prince d'Orange, ajoûtant foi entiére aux pasquils de la façon de Monsieur Aersens, qui accusoient Monsieur de Barneveld & ses dépendans, d'intelligence avec les Espagnols, & de vouloir r'introduire le Papisme dans l'Etat, dont on les taxoit ouvertement par des Placards imprimez attachez aux coins des rues, aux lieux publics, & par quantité de Libelles féditieux pleins de semblables impostures, bien qu'il n'en ait jamais été fait aucune mention dans leur procés; Car ce Duc, dans son beau Traité de l'intérêt des Princes, au sujet de l'affaire des Arminiens, écrit des chiméres inventées par ledit Aersens, pour rendre odieux les adversaires du Prince, & les donne pour des secrets de Politique. Il dit que la Reine Mere Murie de Médicis ayant obtenu la Régence pour affermir son Autorité contre les

Princes du Sang & les Grands du Royaume, procura la division parmi eux, & se jetta entre les bras d'Espagne. Que les Espagnols ne perdirent pas une si belle occasion, sur tout au Païs-Bas dans l'affaire des Arminiens, laquelle Barneveld se voyant soûtenu de la France par les pratiques d'Espagne, entreprit de maintenir contre le Prince d'Orange. Que l'Espagnol déploya toutes ses ruses pour faire agir Marie en ce Païs-là , suivant ses intérêts, persuadée que la des-union lui étoit avantageuse, asin que ce Païs-là ne put secourir les Princes mécontens d'Elle : de sorte que les Ambassadeurs de France se trouvérent solliciteurs des affaires d'Espagne en Hollande, favorisans la cause de Barneveld , & fomentant la division de l'Etat, qui eut été perdu sans le courage de Maurice , affisté des gens de guerre.

Tout ce raisonnement est un pur Aersenisme, c'est à dire, une invention de François Aersens, qui a publié cette sausset par plusieurs Libelles imprimez.

Le Lecteur clair-voyant & des-

DE HOLLANDE. 381 intéressé verra tout le contraire dans plusieurs Harangues que mon Pere fit l'an 1617. 1618. 1619. que le public verra un jour, pour porter Messieurs les Etats Généraux, & ceux de Hollande, à la concorde, leur Etat étant menacé de ruine par la division; Aussi Monsieur Grotius, dans l'Epître Dédicatoire de son Apologie à Messieurs les Etats de Hollande, dit, Rex Gallia intellectis amicorum dissidiis Boisisium ad ipsos allegat, qui consequenter his quaper Maurerium ejusdem Regis ordinarium Legatum acta hactenus fuerant, Auctor esset omnium que ad concordiam spectarent : c'est à dire, le Roi de France ayant appris les différends qui étoient entre ses amis, dépêche vers eux Boissise : qui en conséquence de ce qui avoit été souvent representé par du Maurier Ambassadeur ordinaire du même Roi, leur conseilloit d'embrasser tout ce qui les pouvoit porter à la concorde & à la réunion; Mais pour faire voir que tout ce raisonnement de Monsieur le Duc de Rohan est contraire à la verité des choses, & qu'il

282 MEMOIRES a éré trompé; c'est que mon Pere voyant qu'on vouloit perdre injustement Monsieur de Barneveld & ceux de son Parti, par un esprit de justice & de compassion contraire à ses intérêts, qui eussent voulu qu'il n'eût point choqué Monsieur le Prince Maurice qui lui témoignoit beaucoup d'amitié qui étoit nécessaire à tant de Fils qu'il avoit, fut la principale cause de l'envoi de Monsieur de Boissise en Hollande: ayant remontré qu'il étoit juste & néces-saire de maintenir l'innocence de ce pauvre perfécuté, comme on le peut justifier par ses Dépêches à la Cour ; Aussi, outre que la France trouvoit qu'il étoit juste de maintenir la Cause de Monsieur de Barneveld, Elle étoit intéressée à tenir cette République unie, afin qu'elle pût tirer affistance de cet Etat contre les Princes foûlevez contr'elle : laquelle Meffieurs les Etats ont été toûjours prompts de donner dans tous les mouvemens qui agitérent le Royau-me aux premières années du Régne du feu Roi, comme je le puis justifier par l'Extrait d'un discours que mon

DE HOLLANDE. 383 Pere a laissé à ses ensans, qui sera voir que ce qu'écrit Monsieur de Rohan sur les faits des Arminiens, est une pure erreur, ou plutôt une tache qui désigure son bel Ouvrage de l'Intérêt des Princes.

Extrait du Traité de Monfieur du Maurier Benjamin Auberi , à ses Enfans.

Omme j'étois aprés cet exerciuce, & à foigner à ce qui étoit de ma Charge, les mouvemens qui avoient été excitez en France au mois de Février 1614. tendans au retardement du Mariage du Roi, & d'autres prétextes, recommencérent au mois de Juillet de l'année suivante 1615. nonobstant quoi Sa Majesté ne laissa de s'acheminer de Paris pour aller en Guyenne, aux fins d'accomplir fondit Mariage, prenant sa route par Poitiers, où Elle me fit l'honneur de me faire expédier par Monsieur de Puisieux Secrétaire de ses Commandemens, mes Provisions de Conseiller en son

384 MEMOIRES Conseil d'Etat, lesquelles me furent envoyées par le Sieur de la Beausse Gentilhomme de Poitou. Les maux de l'Etat augmentans en ce deuxiéme mouvement, je n'obmis aucune chose qui fût en mon pouvoir, ni du dû de ma Charge, pour en fa-ciliter les remédes, sollicitant Messieurs les Etats d'y contribuer ce qui seroit d'eux : aux principaux def-quels je representai le notable intérêt qu'ils avoient au rétablissement du repos de la France, & à l'affermissement de l'Autorité de Sa Majesté, tant pour l'aquit de leur foi & promesse obligée au Roi par les Traitez faits par eux avec lui : ce qui regardoit leur propre honneur, que pour le particulier avantage de leurs affaires: étant indubitable que si la France avoit ce malheur de demeurer engagée dans un trouble de longue haleine : tant s'en faut qu'elle pût continuer l'entretenement des Troupes Françoises en leur Païs, comme Elle a fait depuis son avénement à la Couronne : qu'au contraire Elle auroit besoin de l'assistance & du secours de ses Amis & Alliez:

DE HOLLANDE. 385 Alliez; & partant, que ce seroit faire bien à eux-mêmes de coopérer aux bonnes intentions de Sa Majesté, & favoriser la justice de sa cause, afin de remettre son Etat en son précédent repos : ce qui ne se pouvoit mieux, qu'en faisant à sadite Majesté une vigoureuse déclaration de leur constance à son service, & de l'envoi du secours qu'ils sont tenus lui fournir en vertu desdits Traitez: ce qui serviroit à l'appui de son Autorité contre tout ce qui voudroit l'ébranler, & à détromper ceux qui à faute de ce, pourroient douter de la persévérance desdits Sieurs Etats envers sa Personne & sa Couronne : & qui déçûs de quelque fausse opinion, seroient pour s'embarrasser plus avant en ces malheurs publics; A quoi j'ajoûtois que c'étoit même le plus grand bien qui pût être fait à un Prince qu'on y avoit alléché sous de saux présupposez & sondemens sur lesquels il cesseroit de se sier quand il verroit clair en la résolution de cet Etat, afin qu'au plûtôt il en prit une conforme au bien du Roi, du Royaume, & du sien propre;

Ét je n'oubliai par même moyen å leur representer que le gré que le Roi leur en auroit seroit grand : si sans être sollicitez en public de sa part, ils se portoient d'eux-mêmes à lui envoyer l'assurance de leur secours, dont l'obligation seroit d'autant plus sensible, que moins cette déclaration paroîtroit avoir été ex-

Quand plusieurs Grands s'armérent pour empêcher le mariage , les néraux envovérent assurer le Roi de leur con-Stance à

ce, par le

confeil de

torquée. Sur quoi Messieurs les Etats Généraux assemblez, & Monsieur le Prince Maurice prirent une folemnelle & uniforme réfolution de faire cette déclaration, & de dépêcher à leur Ambassadeur à Paris, avec ordre exprés d'en partir incontinent, & de s'acheminer vers le Roi, pour lui faire publiquement & authentiquement cette protestation de leur part; A quoi ledit Ambassadeur fut satisfaire en la Ville de Tours, au leur fervigrand contentement de Sa Majesté & de ses bons serviteurs, qui jugémon Pere, rent qu'elle étoit arrivée trés à pro-

pos pour faciliter le Traité de la Paix commencé à Loudun. Cet Office fut si agréable à leurs Majestez, qu'en reconnoissance d'icelui DE HOLLANDE. 387 Elles accordérent ausdits Sieurs l'entretenement des Troupes Françoises durant l'année 1616. & me donnérent charge, non seulement de les en assurer, mais de leur faire bien espérer pour les années suivantes.

Depuis la conclusion du Traité de Loudun, les choses demeurérent assez paisibles, c'est à dire, depuis le 13. de Mai 1616. jusqu'au mois d'Août suivant : néanmoins on étoit en crainte de rentrer dans les malheurs précédens : ce qui sembloit inévitable à tous ceux qui pensoient voir plus clair dans les affaires & dans la constitution de l'Etat:peu ou point de personnes se contentans de leur condition presente, & prétendans l'améliorer dans les malheurs du temps: quand tout d'un coup on sçût que leurs Majestez avoient Monsieur fait mettre en arrêt la personne de le Prince Monsieur le Prince de Condé le de Condé 1. Septembre 1616. fur les onze 1616. heures du matin au Château du Louvre : dequoi Elles me donnérent avis par leurs Lettres écrites du jour même, dont fut porteur le

#### 388 MEMOIRES Capitaine Mancius dépêché ex-

pres.

Dés que j'eus reçû les Lettres portans la nouvelle de cette détention, j'en fus donner avis aux principaux de l'Etat, suivant le commandement qui m'en étoit fait: mais je m'abstins de le faire entendre à Messieurs les Etats Généraux en leur Assemblée, jusqu'à ce que par une dépêche subséquente j'eusse été plus particuliérement informé des motifs de cette action, même de ce que leurs Majestez auroient publié pour la justifier : non pas qu'il m'appartint de douter qu'elles n'y euffent été portées par quelque puissante & extraordinaire nécessité : mais desirant être pourvû de ce qui étoit nécessaire pour assurer les esprits d'un chacun, en faisant voir les causes de ce qui demeurant ignoré, eût été plus capable de les émouvoir.

Ce qui soit dit pour avertissement à mes Ensans: afin que s'ils sont appellezun jour à quelque Charge importante, ils pratiquent cette régle, de ne rien faire trop à la hâte: car comme en telles rencontres il ne DE HOLLANDE. 389 faut rien laisser dépérir és affaires de son Maître par retardement ou par paresse, aussi ne faut-il rien gâter par legéreté ni par précipitation.

J'attendis donc la déclaration de Grande Sa Majesté, qui fut vérifiée en son prudence Parlement le 7. dudit mois de Se-de mon Perc en ptembre, & qui me fut aussi-tôt en-cette occavoyée : laquelle ayant pour fonde-fion, apment d'en parler en public, je de-prointe mandai Audience à Messieurs les de ses Mi-Etats, ausquels je sis entendre les nistres. raisons qui avoient forcé leurs Majestez de s'assurer de la personne de Monsieur le Prince : en quoi je mis tel tempérament, qu'en ne taisant rien dont le silence pût nuire aux affaires de leurs Majestez, je ne m'étendisse aussi en aucuns propos qui pussent être blamez de manque de respect à l'endroit des Grands intéressez dont j'avois à parler.

Ce qui soit dit encore pour avertissement à mes ensans, asin qu'ils retiennent ce précepte de moi, d'être aussi hardis à dire les choses nécessaires pour le service de leur Maître, que retenus aux superstues, & qui ne peuvent servir qu'à aigrir 390 MEMOIRES mal à propos les Grands, desquels il faut toûjours parler avec sobriété; Procédure que leurs Majestez même, & Messieurs leurs principaux Ministres me témoignérent approuver par les Lettres qu'il leur plût m'écrire, lesquelles me consirmérent au jugement que j'avois sait de marcher bride en main en une affaire de telle importance.

Ensuite de cela, leurs Majestez

me dépêchérent un Courier nommé le Sieur de la Garde, avec dépêche Le Roi portant commandement de faire tenir prêtes à marcher les Compagnies les Compagnies de de Cavalerie entretenuës par Elle Cavaleen ce Païs : ce qu'ayant fait entenrie qu'il dre à Messieurs les Etats le 28. Mai 1616. je l'obtins aussi-tôt, & en en-Hollande: Voyai l'affurance à leurs Majestez cc qui lui par le même Courier : Mais un est accorpeu aprés Elles m'en dépêchérent un autre nommé le Sieur Laucour, pour contre-mander lesdites Compagnies, & m'assurer que tout étoit en voye de bon accommodement.

Le Roi Peu de temps aprés, je reçûs par nvoye un un Courier exprés, qui fut l'un fils de Monsieur des fils de Monsieur de Resuge, DE HOLLANDE. 391

commandement du Roi de faire de Refuge plainte à Messieurs les Etats d'un de pour leur leurs Capitaines de Marine qui s'é-demander toit porté à quelque insolence au res de préjudice de son service dans la Ri-guerre, viére de Charante, & de les requé-qu'il obrir d'envoyer six de leurs meilleurs tient. Vaisseaux de Guerre, és Riviéres de Bordeaux, pour favoriser le dessein fait par Sa Majesté de ramener le Sieur de Lussan Gouverneur de Blaye à son devoir, & se départir des exactions qu'il vouloit faire des marchandises montant & descendant par lesdites Riviéres, contre l'autorité de Sa Majesté ; ce que Messieurs les Etats m'accordérent au contentement entier de leurs Majestez, ausquelles j'envoyai aussitôt cette résolution par Beaufort mon Secrétaire.

Peu de jours aprés je reçâs une dépêche du Roi & de la Reine Mere, du 3. Novem brei 616. qui m'hono-roient du témoignage de leur agrément sur ce que j'avois fait & obtenu de Messieurs les Etats, touchant les Navires de Guerre demandez, & m'ordonnoient qu'encore que la

392 M E M O I R E S néceffité de s'en fervir à l'effet y mentionné cessar par l'obéssance que le Sieur de Lussan montroit vouloir rendre à leurs Majestez: néanmoins elles desfroient que leurs-dits Vaisseaux parûssent eldites Rivières de Bordeaux, afin de montrer à ceux qui auroient mauvaise volonté, qu'elles ont en leurs mains des

verges prêtes pour les châtier. Pour satisfaire à ce Commandement, je fus le 16. Novembre en l'Assemblée de Messieurs les Etats, où je leur representai ce que j'avois ordre de leur dire sur ce sujet : à laquelle proposition, dés le lendemain ils firent réponse par écrit, contenant l'octroi de ma demande : en fuite duquel furent incontinent expédiez par Monsieur le Prince Maurice leur Admiral général, les pouvoirs & commandemens aufdits Navires, de s'aller rendre en ladite Riviére de Bordeaux : & d'y prendre l'ordre de ce qu'ils auroient à faire pour le service du Roi, de Monsieur de Vic Conseiller en son Conseil d'Etat, ainsi que j'avois charge de le dire plus particuliérement audit

#### DE HOLLANDE. 393 Sieur Prince; dequoi je donnai avis à leurs Majestez par homme exprés.

Lequel envoi de Navires fut re- Ces Vaiftardé par l'obstination du Vent con-seaux sont traire qui soussant trois mois entiers à quaire l'opposite de la route qu'ils devoient mois par tenir : ce qui ne préjudicia pas seu-le vent lement au desir de leurs Majestez, contraire. mais auffi à l'envoi de la levée que la République de Venise avoit fait faire en ces Provinces-Unies, pour s'en servir en sa guerre contre l'Archidue Ferdinand : laquelle levée, au nombre de quatre mille hommes, demeura embarquée durant lesdits trois mois prés du Texel & de Rotterdam, sans jamais pouvoir sortir desdits Havres; Au moyen dequoi, & de la réduction de Blave en l'obéissance de Sa Majesté, cessa la nécessité du secours desdits Vaisfeaux.

Mais comme aprés la mort du feu Roi, mêmement depuis la majorité de Sa Majesté régnante à present, les mouvemens suscrite de la Royaume se sont entre-suivis de fort présila fin de l'un ayant été le commencement de l'autre, il arriva que le

MEMOIRES mécontentement de l'Arrest de Monsieur le Prince, lequel sembloit assoupi par le Traité de Soissons: duquel, les Grands qui s'étoient retirez de la Cour paroissoient demeurer satisfaits, recommença de paroître dés le mois de Janvier en suivant de l'an 1617. s'étans joints en Requêtes & en Armes pour demander la liberté de Monsieur le Prince, prenant particuliérement à partie le Maréchal d'Ancre, comme Auteur de tout ce qui se faisoit à leur desavantage.

Sur quoi seroient intervenues plusieurs Déclarations contr'eux fuivies d'armement de Sa Majesté: duquel voulant éclaircir Messieurs les États, & de ses intentions contre les prétextes de ceux qui s'étoient armez contr'elle. Il sembla bon à ceux qui avoient lors la direction de leurs affaires, de dépêcher en Hol-

Monlieur envoyé extraordinairement lande extraordinairement Monsieur en Hollande , pour demander secours, mon Pere abtienne nt

1617. & eûmes Audience lui & moi que lui & de Meffieurs les Etats auffi-tôt. · Peu aprés il nous vint comman-

de la Nouë, & il y arriva au com-

mencement du mois de Février

DE HOLLANDE. 305 dement de la Cour, de demander à ces Messieurs le secours dont ils sont obligez à leurs Majestez : ce que nous filmes le dernier jour de Mars 1617. Monsieur de la Nouë en ayant fait l'ouverture par les termes des Traitez, & moi l'ayant suivi par un assez long discours où je m'étendois fur quelques raisons d'autant plus nécessaires d'être representées, que l'on avoit épandu plusieurs mauvais bruits, & donné de sinistres interprétations à plusieurs en cet Etat, aux fins d'empêcher leur affiftance, que le Roi nous ordonnoit de folliciter ; Surquoi Messieurs les Etats Généraux ayant communiqué nos propositions à leurs Provinces, pour les hâter d'y prendre une bonne ré-folution, je pris occasion de recharger en l'Assemblée des Etats de la Province de Hollande le 15. jour d'Avril, & depuis encore en celle des Etats Généraux le 24. ensuivant; Ce qui opéra, que deux jours aprés ils formérent leur résolution de secourir Sa Majesté, comme il appert par leur réponse, que j'envoyai promptement au Roi.

### 396 MEMOIRÉS

Mais comme les hommes étoient du Maré-bien empêchez de chercher à tâtons la guérison de nos maladies, Dieu fait ceffer inspira au Roi d'y pourvoir efficale besoin cieusement par un seul coup autoride ce fesé de Sa Majesté; car ayant destiné le 24. Avril 1617. pour couper jusques dans le fonds de la racine les prétextes des troubles de son Royaume, il commença de prendre posfession de sa fonction & dignité, par un trait signalé de sa justice & résolution, ayant commandé à Monfieur de Vitri Capitaine de ses Gardes du Corps, d'arrêter ledit Maréchal d'Ancre : ce qu'il fit si bien & à point-nommé, qu'écrasant le Scorpion sur la playe de son Etat, chacun dés-lors reprit espérance de lui voir reprendre sa premiére vigueur & iplendeur ; Ce que par une sienne ample Dépêche du jour même m'ayant fait scavoir, pour en communiquer la nouvelle à Messieurs les Etats & à Monsieur le Prince Maurice.

J'accomplis promptement cet office & devoir même d'autant plus alaigrement, que je sçavois la joye

DE HOLLANDE. 297 qu'ils recévroient de voir le Roi n'avoir obligation de sa delivrance qu'à Dieu & à soi-même, & rapprocher de sa personne les anciens & fidéles Ministres du feu Roi son Pere ; comme aussi de s'être déclarez de lui donner secours avant l'avis de cette delivrance, réputant à bonheur que Sa Majesté ait sujet de croire qu'ils étoient résolus de la fortifier de tout leur pouvoir lors qu'elle en avoit le plus de besoin. La susdite Action de Sa Majesté ayant été cause de rétablir comme en un instant son Etat en tranquillité, & par conséquent fait cesser la nécessité qu'elle avoit du secours de ces Messieurs. Elle me commanda par ses Lettres du 24. de Mai, de leur en faire son remerciement : à quoi je satisfis en leur Assemblée le premier jour de Juin en suivant; En suite dequoi voyant, sans retardement du service de Sa Majesté, pouvoir reprendre les erremens de l'instance de mon congé, pour faire un voyage en France, je m'en adressai à Monsieur de Villeroi, qui me le fit obtenir pour trois mois, par une Lettre

MEMOIRES ou'il plût à sa Majesté m'écrire, en datte dudit mois de Juin, en vertu de laquelle je fus en l'Assemblée de Messieurs les Etats le 14. de Juin, afin de prendre congé d'eux, & par même moyen leur faire entendre la résolution de Sa Majesté, d'entreprendre sérieusement la protection de Monsieur de Savoye contre les Armes d'Espagne, employées par le Gouverneur de Milan contre ledit Duc ; Nouvelle qui fut trés. agréable à ces Messieurs : ausquels d'abondant je fis comprendre que Sadite Majesté auroit bien agréable qu'ils contribuassent de leur côté au secours dudit Duc, selon l'état & commodité de leurs affaires : afin que les Espagnols voyans plusieurs États intéressez à la conservation dudit Duc, il fût tant plus facile de les faire approcher de la raison . & consentir des conditions équitables

& feures pour lui.

Mon Pere Cequi opéra, que lesdits Sieurs fossicite
Let Etats hâtérent leur résolution sur ce
Généraux ujet, qui sut ensin d'accorder audit de secu.
Duc un secours de cinquante mille
rir Mon-livres par mois : ce qui pouvoit, sur

DE HOLLANDE.

le pied de leur solde ordinaire, ser-sieur de vir à l'entretenement de quatre mil-Savoye : ce qu'il le hommes de pied.

Tout ce que dessus fait voir que si font. le mensonge a des aîles vigoureuses, il est néanmoins enfin attrapé par la verité qui est la fille du temps; Car, quel aveugle ne verra que les affaires des Païs-Bas ont été malicieusement déguifées à Monsieur le Duc de Rohan, qui étant abusé, écrit que la France avoit intérêt de diviser cette République, afin qu'elle ne secourut par les Princes armez contr'elle: & que les Ambassadeurs de France furent les flambeaux de la discorde, & les agens d'Espagne en Hollande : pures chiméres qui s'évanouissent par le recit veritable de ce qui se passa aux Païs-Bas Unis depuis l'an 1614. jusqu'en 1619. par où l'on voit que Messieurs les Etats ont été trés-prompts à accorder les secours au Roi qu'il leur demandoit par ses Ministres, qu'ils étoient obligez de lui donner en vertu des Traitez: & qu'ils ne secourroient pas seulement son Etat en toutes occasions, mais ausli ses Alliez à sa priére;

MEMOIRES

Et que les Ambassadeurs de France. tant ordinaires qu'extraordinaires, ont toûjours porté cette République à fuir la division, comme la seule peste, capable de la ruiner & de la livrer en proye à ses Ennemis.

Monsieur de Boillife

L'an 1618. Monsieur de Boissile eût commandement du Roi de faire plainte en son nom aux Etats Génément d'un raux, d'un Libelle diffamatoire libelle dif-écrit, signé & publié par François publié par Aersens, au grand scandale & des-Monsieur honneur de Messieurs du Conseil de Aerfens. Sa Majesté, dont lors il ne pût tirer aucune raison; Ce que voyant Monsieur de Boissise : & que d'ailleurs il avoit accompli la Charge que le Roi lui avoit donnée, il se résolut de s'en retourner en France, & partit de la Haye, prenant son chemin par Anvers : où étant, il reçût un ordre exprés de Sa Majesté de retourner en Hollande, pour assister derechef Messieurs les Etats de ses bons avis ; A quoi obéissant, & rebroussant chemin, il retourna à la Haye, où il vit Messieurs les Etats en leur Assemblée, pour leur faire entendre la cause de son retour, proDE HOLLANDE. 401 cédant de la singulière affection de Sa Majesté, au bien & au repos de leur République: offre qui méritoit bien du respect, mais qui su aussi peu agréablement reçue que la première, tant on étoit éloigné du train du précédent Gouvernement, comme il parût par leur réponse: témoignant leur mal d'autant plus dangereux, qu'ils montroient n'en avoir aucun sentiment.

Depuis ce temps-là jusqu'à Pâques 1619. Monsieur de Boissise & mon Pere continuérent de faire aux occasions, tant en public vers les Etats Généraux, qu'en particulier vers Monsieur le Prince Maurice, tous les offices possibles au nom du Roi, pour les porter pour leur propre bien, à traiter avec douceur & Remonmodération l'affaire de leurs prison-trances niers, leur en remontrans les raisons des Am-& les consequences : se fondans sur deurs, ce que ces prisonniers étant princi-rétérées palement en peine pour avoir exé-aux Etats. cuté les Commandemens & Ordonnances de la Province de Hollande, venans à être deshonorez, ou à fouffrir quelque chose pour ce sujet :

402 MEMOIRES il étoit fort à craindre que les Magistrats qui avoient été destituez pour cela même, & les peuples qui leur adhérent, ne se trouvassent au bout de leur patience voyans exercer une si extraordinaire rigueur contre ceux qui depuis longues années avoient été leurs principaux Officiers, avec bon succés des affaires publiques dont ils avoient eu le maniement : étant à craindre que ce mécontentement ne fût préjudiciable à leur Etat.

Monsieur France.

Mais toutes ces raisons n'ayans pû émouvoir ceux qui avoient jetté le fondement de leurs desseins sur d'autres maximes, & qui persistoient à ne déférer aucunement aux conseils salutaires de Sa Majesté, Elle se résolut de rappeller Monsieur de Boissise : reconnoissant que ses avis ne pouvoient pas être si long-temps méprisez & rejettez, que sa dignité

n'y fut intéreffée.

Il faut dire ici, que Monsieur de Action vertueuse Boissise en partant, ne voulut pas de Moir accepter le present que les Etats Gé-Geur de néraux lui voulurent faire, lequel il avoit refusé dés la première fois

DE HOLLANDE. 403 qu'il partit pour s'en retourner en France, en Septembre 1618. de quoi à cette derniére fois, lui ayant été fait trés-grande instance par leurs Députez, il s'en excusa, leur di-fant que la même cause qui l'en avoit empêché la première sois, duroit encore: à sçavoir, pour n'avoir pas été satisfait par eux, comme il étoit juste, sur la plainte de Sa Majesté contre Aersens, pour le Li-belle dissamatoire publié contre son Gouvernement, & de Messieurs de son Conseil: & pour ce sujet, qu'il n'étoit pas résolu de couvrir & de dissimuler une si grande offense, en prenant une gratification d'eux; Exemple d'une vertu desintéressée qui mérite d'être imité.

MEMOIRES prévenir le Jugement du Procés: ou aprés, de faire une remontrance aux Etats fur ce sujet.

Mon Pere vit Mefsemblée.

C'est pourquoi, étant averti à la fin d'Avril 1619, que les Juges leurs les Etats Gé- étoient prêts à prononcer, pour obéir neraux en au Roi, il fut à l'Assemblée de Mesleur Af- fieurs les Etats Généraux le premier iour de Mai suivant, & leur réitéra

les derniers fentimens de Sa Majesté: nonobstant lesquels offices les Juges avant condamné à mort Monsieur de Barneveld : mon Pere, devant l'exécution, voulut encore parler aux Etats; Mais ne lui ayant pas voulu donner Audience, à cause, disoient-ils, de l'heure indûë: pour ne point manquer du tout au com-Il écrit à mandement du Roi, il jugea à pro-

l'exécution de Monsieur de Barneweld.

Messieurs pos de leur écrire une Lettre, par les Etats, laquelle il les exhortoit entr'autres choses à ne pas abreger les jours du plus ancien Officier de leur Etat, qui s'écouleroient bien-tôt sans l'aide d'aucune violence; C'étoient ces propres termes. Cette Lettre n'opéra non plus que les précédens

n'ayant eu égard ni aux Mon Pere Offices: rend com raisons qui leur en avoient été repreDE HOLLANDE. 405 sentées par Sa Majesté, tendantes pte de à les détourner de ce précipice, ni cette aux justes priéres qu'elle leur en fai Action au soit, ni à tant de bien-faits reçûs Courier d'Elle, de laquelle action il lui ren-exprés. di compte dés le même jour par un

Courier exprés. Monsieur de Barneveld fut con- Monsieur damné pour avoir maintenu les de Barnedroits de son Païs, & soûtenu que damné c'étoit aux Etats particuliers de cha-pour avoir que Province à connoître des affai-maintenu res de la Religion, & non aux Etats les Loix Généraux, qui convoquérent un du Pais. Synode général, qu'ils appellérent National, comme si toutes les Provinces n'eussent été qu'un seul Corps & qu'une seule Nation. Car un des principaux chess de sa con-damnation, sut pour avoir soûtenu cette exhorbitante maxime (ce font les termes de l'Arrest) qu'il appartenoit à chaque Province de pouvoir disposer en son Ressort du fait de la Religion, sans que les autres en pussent connoître : c'est à dire, qu'il fut condamné pour avoir main-

tenu les Priviléges de Hollande; Car auparavant ce changement dans

406 MEMOIRES la République, qui se fit par brigue, & par le pouvoir de Monsieur le Prince Maurice armé : cette maxime qu'on nomme exhorbitante dans l'Arrest donné contre Monsieur de Barneveld, étoit si généralement reçûë, que comme je l'ai déja dit ci-dessus, parlant du Prince Guillaume d'Orange, il répondit aux Etats Généraux Assemblez à Bruxelles, lors qu'ils lui demandérent l'exercice de la Religion Catholique dans ses Gouvernemens, qu'il ne pouvoit rien en cela sans l'avis des Etats de Hollande & de Zelande, à qui il appartenoit d'en connoître; & cela est si veritable : que quand les Etats Généraux des Provinces-Unies ordonnérent la tenuë d'un Synode National, de peur d'irriter les esprits, ils protestérent dans leur déclaration, que par la convocation de ce Synode, ils ne prétendoient aucunement préjudicier aux Loix ni aux Priviléges des Provinces; Ainsi ils feignoient de les conserver par des paroles & des protestations, pendant qu'ils les renversoient en effet. On objecta aussi à Monsieur

DE HOLLANDE. 407 de Barneveld comme un grand crime, qu'il avoit toûjours conseillé la tolérance de l'Arminianisme, afin que cette Hérésie, qui tendoit au Papisme, à leur dire, prit de fortes racines dans le Païs, qui enfin se trouveroit ruiné par la division. Et lui, tenoit trés-prudemment (comme il a été dit ci-dessus en la vie du Prince Maurice) que toutes ces difputes s'évanouiroient si-tôt qu'on n'en parleroit plus dans les Ecoles ni dans les Temples. Que leur Eglise pouvoit conserver son Union, nonobstant la diversité de ces opinions: comme l'Eglise Catholique ne se sépare pas pour diverses opinions, entr'autres pour les différends qu'ont les Docteurs Romains touchant la Conception de la Vierge Marie. Mais son seul crime, ou plûtôt la veritable cause de sa mort, sut de n'avoir pas consenti au desir ambitieux de Monsieur le Prince Maurice, qui tendoit à la Souveraineté des Provinces.

Quand ce vénérable Vieillard fut fur l'échaffaut, en robbe de Damas noir, jettant les yeux au Ciel, & les

#### 408 MEMOIRES

Dernières mains jointes, il dit, ô Dien, qu'estparoles de ce que de l'homme: & cen les baissant Monsseur de Barne-sur l'Assemblée, il dit qu'il mouroit veld. en bon Compatriote, & pour avoir maintenu la liberté du Pais.

Il fut exécuté dans la court du Château de le Haye, pleine de gens de guerre, entr'autres des Gardes du Prince Maurice: fur quoi les Sçavans de ce Païs-là firent ce Vers imité de Lucain, faifant parler la Hollande.

#### Mauriciana meum cinxerunt signa Catonem.

Comparaijon de femblable violence en justice, de de Monfeur de Monsieur le Maréchal de Marillac, fieur de que Monsieur le Cardinal de RicheBarneveld lieu, sacrifia à sa vengeance, qui a de Marilsieur le Prince d'Orange Maurice.

Mais Monsieur le Prince Maurilac. ce étoit incomparablement plus blâ-Monsieur mable que Monsieur le Cardinal de le Prince Maurice Richelieu, qui avoit sujet de hair ce plus bia-Maréchal, lequel avoit offert son mable que Monsieur bras pour l'assassiner; Car le Prinle Cardice avoit de trés-grandes obligations nal. à Mon-

DE HOLLANDE. à Monsieur Barneveld, qui aprés la mort de son Frere, fut le principal auteur de le tirer du Collége, pour lui donner le commandement sur la Mer & fur la Terre. Il ne pouvoit pas même avoir une ombre de plainte contre Monsieur de Barneveld sinon qu'il alléguât à sa honte, qu'il n'avoit pas voulu consentir à son dessein de Souveraineté, aussi contraire à ses vrais intérêts, que pernicieux à la République : & qu'il crût que l'autorité de ce Grand Homme étoit un obstacle invincible au cours impétucux de son ambition de régner.

Monsieur de Barneveld Iaissa Enfans de deux sils & une fille qui sut mariée à Monsieur Monsieur de Vandermile, homme veld: une de qualité, de probité & de sçavoir, sûtemariée qui sut Ambassadeur extraordinaire à Monen France, & Curateur de l'Uni- seur de versité de Leyden. Gaspar Barleus, mile. Don Poëte Hollandois, a fait divers Poèmes à son honneur, dont s'aire-

tenu ce disthique.

Descendent Milio Mili quos ipse probabit Livor, & in Batavum commoda nata sides.

#### 410 MEMOIRES

L'ainé Grouneveld. L'aîné des fils de Monsieur de Barneveld s'appelloit Monsieur de Grouneveld, c'étoit un homme fort fage & fort modéré, que j'ai connu en ma jeunesse. Par la considération de son Pere il avoit eu l'Ordre de S. Michel, il étoit grand Maître des Eaux & Forêts de Hollande, & a laissé des enfans.

Le second nommé Stautembourg

Stautembourg

Gouverneur de

Gouver
Gou

souffrir le tort qu'on avoit fait à Monsieur de Barneveld, résolut de bourg con-s'en venger par la mort de Monsieur pure con-tre le Prince Maurice. D'abord il comse Mauri-munica son mauvais dessein à son frere aîné, l'exhortant au ressentia, o соттипіment des injures que le Prince leur que fon avoit faites, & à delivrer le Païs de sa dessein à tyrannie; Mais Monsieur de Groune-Son ainé, qui lui de-veld l'ayant fort blâmé, fit tout fon conseille. possible pour le détourner de son

mauvais dessein, lui disant enfin qu'il falloit laisser la vengeance à Dieu.

Ces sages remontrances n'arrêté-

DE HOLLANDE. 411 rent pas cet esprit impétueux, qui engagea dans sa Conjuration plusieurs personnes animées de la même passion que lui, à la perte du Prince,& qui se piquoient,à l'exemple de Brutus & de Cassius, de remettre le Païs en sa premiére liberté. Ces Conjurez arrêtérent de tuer le Prince auprés d'une Ladrerie qui est entre la Haye & Reswic, maison du Prince où il avoit son haras, & où il alloit souvent peu accompagné. La troupe de ces Conjurez se devoit trouver sur le chemin, au lieu marqué pour l'exécution de leur dessein; Et pour le mieux cacher, & ne donner aucun ombrage, ils devoient être à la promenade en manteaux, fans aucunes armes. Un Porte-faix leur devoit apporter sur la place un coffre plein de poignards; Mais celui des Conjurez qui s'étoit chargé du coffre, ayant offert une piéce d'or à un Crocheteur, ce port excessif lui fit soupçonner qu'il y avoit dedans quelque chose de conséquence: comme Pandolpho Collenucio rapporte, que le Roi Conradin ayant été défait par Charles d'Anjou, & S 2

MEMOIRES & se sauvant, fut arrêté au passage d'une Rivière, pour avoir offert au Bâtelier une bague d'un grand prix. Ce doute qu'eut le Crocheteur fauva la vie du Prince : car en ayant averti une personne de sa dépendance . l'ouverture du coffre découvrit tout le mystère : outre qu'en même

temps, quelques-uns qu'on avoit La Conju- voulu engager dans la conjuration, ration le en donnérent avis à Monsieur le découvre : Prince Maurice. Aussi-tôt on arrêta bourg se sauve en Brahant où il est chez les Espagnols.

quelques Conjurez assemblez dans une Hôtellerie à la Haye: ce qui ayant été heureusement sçû par Stautembourg, il se sauva en Brabant, où il est mort sans enfans. Sa femme demeura en Hollande : & si je m'en souviens bien, elle étoit fille de Philippes de Marnix Seigneur de sainte Aldegonde. Aprés sa fuite on arrêta ses principaux amis, soupçonnez d'être de la

conjuration. Monsieur de Grouneveld voyant Son frere ainé est déson frere en fuite, & ses amis arrêtez : par un faux raisonnement, &. par une crainte mal fondée, voulut fe mettre en seureté. Pour cet effer,

DE HOLLANDE. 413
s'étant jetté dans une Barque de Pê. la Conjucheur pour passer en Angleterre: & ration, le vent l'ayant repoussé sur la Côte domné il fut pris & mené prisonnier à la de Thou. Haye, où il su condamné d'avoir la tête tranchée pour avoir sçû la conjuration & ne l'avoir pas révélée: n'ayant été chargé d'aucun des Conjurez, qui surent exécutez en grand nombre dans toutes les Villes de Hollande.

Voilà ce que j'ai ouï dire à mon Pere sur ces affaires-là, & à d'autres qui me l'ont contée en ma jeunesse en Hollande, quoi qu'on y ait publié faussement, en haine du nom de Barneveld, qu'il avoit aussi conjuré la mort du Prince Maurice. Il n'y eut personne qui ne déplorât son malheur, étant d'un naturel fort doux, & étant universellement aimé. Je croi qu'il étoit filleul du Prince Maurice.

Ce pauvre Monsieur de Grouneveld eût même destinée que Monsieur François de Thou, qui mourut pour n'avoir pas révélé le dessein que Monsieur de Cinq Mars grand Ecuyer de France lui avoit commu-

414 MEMOIRES niqué. Sur cette matière, Messieurs Dupui, ses Illustres Parens firent imprimer un discours : où pour prouver l'iniquité de ce jugement, ils se font servis entr'autres de ce passage de Gigas, Jurisconsulte Milannois. Qui consilium adversus Majestatem Principis initum cognoverunt, nec probare possunt, non tenentur revelare; & qui tales condemnant, non funt Judices , sed Carnifices. Ceux qui ont connoissance d'une conjuration contre le Souverain, & ne la sçauroient prouver, ne sont pas tenus de la révéler : & ceux qui condamnent ces gens là, ne sont pas des Juges, mais des bourreaux.

Devant l'exécution de Monsseur de Grouneveld, mon Pere lui envoya demander le Collier de l'Ordre de S. Michel, qu'il renvoya au Roi: ce fut l'an 1622. & il conçût autant d'indignation contre Stautembourg pour cet attentat, qu'il eût de compassion pour Monsseur de Grouneveld, qui sut générale-

ment plaint & regretté.

Cette Conjuration est une des plus grandes qui se soit faite il y a

DE HOLLANDE. 415 long-temps, si on excepte la Conjuration de Jean Louïs de Fiesque Comte de Lavagne, la Fougade d'Angleterre, & celle d'Alphonso de la Cueva Marquis de Bedamar, Ambassadeur d'Espagne-à Venise, pour perdre cette pussante Ville, & renverser une République sondée sur le cours de douze siécles.



#### 416 MEMOIRES



# MEMOIRES

D E

## HOLLANDE.

FRANCOIS AERSENS Seigneur de Sommerdic & de la Plaate, & sa Postérité.

Description de
Monsieur
François
Acrsens.

Rançois Aersens étoit le plus dangereux esprit que les Provinces Consédérées ayent jamais porté : & d'autant plus à craindre , qu'il cachoit toute la malice & toute la fourbe des Cours Etrangéres, sous la fausse & trompeuse apparence de la franchise de la simplicité Hollandoise. Il étoit ardent & persualit, & trouvoit des raisons pour appuyer les plus mau-

DE HOLLANDE. 417 vaifes Causes. Monsieur le Prince Maurice se servit de sa plume pour parvenir à ses fins, & pour rendre odieux ceux qu'il vouloit perdre, les Libelles qui couroient de ce temps-là étans de sa façon. Tous moyens d'aquérir du bien lui ont toûjours semblé honnêtes, & il s'en cst servi toute sa vie. Il a laissé de. grands biens, étant mort riche de cent mille livres de rente : ce qu'on . n'avoit jamais vû dans ce Pais-là; Aussi des richesses immenses passent pour des crimes dans une République réglée, étans aquises en peu de temps: parce qu'on tient qu'on ne peut devenir puissamment riche en un instant, & être homme de bien.

En fa jeunesse, son Pere Corneil- Il su en sa le Aersens, qui avoit connu Mon-jeunesse fieur du Plessis Mornai prés de Guil-sum de Plessis Mornai prés de Guil-sum de Plessis Mornai prés de Plessis l'aume Prince d'Orange, le pria de Plessis quelques années: mais ce grand Homme qui avoit une ame droite & sincére, ayant remarqué en plusieurs rencontres ses dissimulations & ses déguisemens ordinaires, pronostica dés-lors qu'un jour ce seroit un grand sourbe.

MEMOIRES

Ayant donc aquis la connoissance Puis il fut résident de de la Langue Françoise, & des Hollande affaires du Royaume : Levin à Paris. Calüard, qui résidoitauprés du Roi

Henri IV. pour les Provinces-Unies, étant venu à mourir : le Sieur François Aersens fils de Corneille Aersens Greffier des Etats, Jui succéda l'an 1598. & ne fut que Résident des Etats à Paris jusqu'en l'an 1609. que la Tréve de douze ans étant concluë: & le Roi d'Espagne ayant traité avec les Provinces-Unies, comme avec des Peuples libres, il fut reconnu par le Roi Hen-

ri IV. pour Ambassadeur.

Il reçoit de grands bien-faits en France.

Pendant son séjour en France, qui fur de quinze ans, il reçût de grands bien-faits du Roi, & même des honneurs : car il fut annobli & fait Chevalier & Baron; ce qui fut cause qu'en suite il sut reçû en Hollande entre les Nobles de la Pro-

vince.

Mais comme c'étoit un esprit intrigant & intéressé, qui avoit des liaifons & des intelligences avec des Grands de France, dont les Actions étoient non seulement suspectes,

DE HOLLANDE. mais odieuses au Roi il avoit donné de si grands mécontentemens de sa conduite à Sa Majesté, & depuis à la Reine Régente : que successivement l'un & l'autre avoient eu un extrême desir d'être déchargez d'un esprit si artificieux & si méconnoissant : & que Messieurs les Etats pourvussent quelqu'autre de la conduite de leurs affaires en France : ce que toutefois Sa Majesté n'avoit voulu leur témoigner, attendant avec patience ce que le temps feroit en cela pour leur contentement.

Mais comme la Reine Mere & Messieurs les Ministres cherchoient quelque expédient honnête pour se défaire d'une personne qui leur étoit si desagréable, il en fournit luimême un infaillible par son extrême avidité d'amasser du bien . qui fit connoître publiquement le génie du personnage, & qui fit naître à mon Pere au commencement de son Emploi, l'occasion de faire son apprentissage à servir leurs Majestez en Hollande, dans un sujet extrêmement scabreux, & peut-être fans exemple.

#### MEMOIRES

Le fait est : qu'au même temps

Monsteur Aer fens la Reine

que Monsieur de Refuge fut de retour à Paris de son Ambassade de un present Hollande , Monsieur Aersens eut dela Cour envie de faire un voyage en son Païs: or prend duquel ayant obtenu permission de tongé de ses Maîtres, il s'avisa d'un moyén pour attraper un grand present de pour l'a leurs Majestez, leur faisant entendre, & à Messieurs les Ministres, qu'il étoit résolu de se retirer tout à fait, & de remettre sa Charge à ses Maîtres, tant pour sa santé que pour fes affaires particulières, & de s'arrêter d'oresnavant en Hollande: sur quoi ayant été pris au mot avec grande joye, leurs Majestez lui accordant sa licence avec les honneurs & les cérémonies accoûtumées : Elles lui firent, comme pour dernier adieu, un present trés-honorable de vaisselle d'argent de vermeil doré, de la valeur de quatorze à quinze mille livres; au moyen de quoi, lui qui avoit tendu son rêts à ce gibier, pensoit être parvenu à sa sin, se promettant par ses Amis, d'être maintenu en cette Charge dont il s'estimoit être seul capable dans les Pro-

DE HOLLANDE. 421 vinces-Unies; D'ailleurs leurs Majestez croyoient être parvenuës à la fin de leurs desirs, qui étoient de lui voir un Successeur: dequoi mon Pere ayant été averti, & de veiller fur ses actions il reconnut aussi-tôt qu'il n'avoit rien moins dans l'ame que de renoncer à cette fonction: pour laquelle reprendre il employoit tout ce qu'il avoit d'industrie & de crédit; Sur quoi mon Pere eut commandement de leurs Majestez, de faire entendre aux principaux d'entre Messieurs les Etats, qu'il avoit absolument pris congé d'Élles, & qu'elles auroient trés-agréable qu'il lui donnassent un Successeur : ce qu'ayant fait entendre le plus difcrettement qu'il lui fut possible, & Monsieur Aersens en ayant eu le vent, il se laissa tellement transporter à la violence de sa passion, qu'il voulut haranguer sur cela en pleine Mon Pere Assemblée de ses Maîtres, niant avoir eut, ordre pris congé de leurs Majestez : pre-fer en nant ouvertement à partie leurs pleine afprincipaux Ministres, & mon Pere semblée particulièrement, comme ayant des Etats: parlé sans charge ni pouvoir: ce par un 422 MEMOIRES

discours puissant:

que leurs Majestez ayant sçû, Elles autoriserent mon Pere d'un commandement exprés de le récuser en corps, ce qu'il fit le 13. Novembre 1613. par un discours si puissant & si fort en reprochant audit Aersens d'avoir ofé parler irrévéremment de leurs Majestez, & de Messieurs de leur Conseil qui étoient les plus fermes soûtiens de la liberté des Provinces Confédérées, l'accufant en presence de ses Maîtres, d'audace, de legéreté en ses langages ordinaires, d'ingratitude, payant d'infolence tant de bien-faits dont la France l'avoit comblé : & enfin d'avoir violé le droits des gens, ayant corrompu par argent de ses Domestiques, pour avoir le secret de l'Ambassade; que quoi qu'il cût un front d'airain, il se trouva lors dans une extraordinaire confusion.

Messieurs les Etats nommérent en sa place Monsieur de Languerac.

En vertu de ce discours, Messicurs les Etats élûrent pour leur Ambassadeur en France Monsieur de Languerac, de la Maison des Barons d'Aspre, qui pendant son sejoura une des Sœurs de feu Monsieur de Cler-

DE HOLLANDE. 423 mont Marquis de Gallerande, Député Général de ceux de la Religion.

C'étoit un esprit fort doux., & fort simple, mais nullement capable de cet Emploi : car on a remarqué que pendant plusieurs années qu'il a été en France, il n'a jamais donné un scul avis veritable à ses Maîtres : leur écrivant sans discernement tous les faux bruits qu'on prend plaisir de répandre, & leur donnant pour choses veritables & assurées. Ses dépêches suivantes n'étoient que des réfutations des précédentes, ne pouvant distinguer le vrai d'avec le faux, ni le vrai-semblable d'avec l'impossible. Il écrivoit d'ordinaire aux Etats : Je vons avois mandé par mes précédentes, que telles & telles choses se passoient qui ne se sont pas trouvées vrayes; Mais il se paffe telle & telle chose qui eft trés-certaine ; Ce qu'il étoit contraint de rétracter par une Dépêche subsequente. Enfin Monsieur de Languerac n'avoit qu'une probité toute nuë, sans aucune suffisance ni capacité: & Monsieur Aersens

une grande intelligence accompa-Au reste, le reproche que mon

gnée d'artifice & d'intérêt.

Monsieur

Pere lui fit publiquement d'avoir Aer fens violé le droit des gens en sa Person-Secrétaire ne, étant Ambassadeur du premier Roi de la Chrêtienté, principale Pere, pour Colomne de leur Etat, étoit fondé avoir le fur ce que Monsieur Aersens avoit secret de l'Ambaj-corrompu un sien Secrétaire nom-(ade. mé du Cerceau, de fort honnête famille de Paris, qui alloit toutes les nuits dans le Cabinet de mon Pere, assez éloigné de son Appartement, & dont en sortant il ne faisoit que tirer la Porte, au lieu de la refermer à clef, qu'il redonnoit à mon Pere. Là il copioit les Dépêches de la Cour, pour les communiquer à Monsieur Aersens, qui sçavoit ainsi les plus particuliers fentimens & intentions de Messieurs les Ministres; Aussi il se vantoit continuellement de sçavoir tout par ses Amis de France, & d'être auffi bien averti que le Ministre du Roi : dequoi mon Pere étant dans une peine extrême, & soupçonnant ce du Cerceau, qu'il. reconnoissoit être fort apre à l'ar-

DE HOLLANDE. 425 gent, & qui se tenoit plus leste que ses gages ne le portoient : il pria ses plus intimes Amis, aufquels il confia ce secret, de le suivre quand ils le rencontreroient par la Ville, pour sçavoir où il fréquentoit. Peu de jours aprés, Monsieur du Colombier Gentilhomme de Bourgogne, lors Capitaine en Hollande, & qui aprés avoir été Gouverneur de Monsieur le Prince de Joinville François de Lorraine, frere aîné de feu Monfieur le Duc de Guise, est mort Gouverneur de S. Quentin: ayant un jour apperçû par la Ville, & suivi de loin ce du Cerceau, rapporta à mon Pere qu'il l'avoit vu entrer chez Monsieur Aersens. Ceci, & ce present qu'il voulut extorquer de la Cour prouve clairement que Monsieur Aersens se servoit de tous moyens illégitimes & deshonnêtes pour s'enrichir, & pour parvenir à ses fins. Aprés ce rapport fait par Monfieur du Colombier homme d'intégrité reconnuë, & celui d'un Domestique, qui avertit mon Pere qu'il avoit vu la nuit du Cerceau avec une bougie entrer dans son Ca-

binet : on ne douta plus de sa cor-Mon Pere ruption ; & tout auffi-tot , mon ayant de- Pere feignant lui être furvenu une convert la affaire importante, fit partir du Cerdu Secré- ceau en diligence, chargé d'un gros paquet à son Correspondant à Paris: taire le conzédie où étant arrivé, cet Ami lui ayant doucement reproché fon action, & remontré Sans le faire châ- de mieux faire à l'avenir, lui dit tier. qu'il eût à se retirer doucement , & qu'il n'en seroit jamais parlé en considération de tant d'honnêtes gens à qui il appartenoit : ce qui fait voir le naturel débonnaire de mon Pere,. qui quoi que justement irrité, aima mieux vaincre son restentiment, que de le faire éclater en perdant ce jeune homme de bon lieu, qui se pouvoit changer avec le temps & avec

l'âge. Monsieur du Colombier arrive dans une mauvai[e conjonetu-TC.

Mais au sujet de Monsieur du Colombier, je ne puis oublier une chose fort plaisante que je lui ai ouï dire à mon Pere en ma jeunesse. Etant venu faire un voyage en France l'an 1621. lors du Siège de Montauban, il arriva malheureusement à Rouen, dans le moment

que la nouvelle y vint de la mort de

DE HOLLANDE. 427 Monsieur le Duc de Mayenne Henri de Lorraine, qui se fit tuer assez imprudemment d'une mousquetade, du côté de Villebourbon. Il ne se peut dire comme cette grosse Ville s'émût tout d'un coup de cette mort, & comme on y menaçoit ouvertement les Huguenots. Dans le plus fort de cette émeute, Monsieur du Colombier, en débarquant, fut entouré d'une troupe de Bâteliers insolens, qui le prenant pour Hérétique parce qu'il venoit de Hollande, le menaçoient, les uns de l'assommer & de le mettre en piéces, & les autres de le jetter dans la Mer, l'appellant incessamment, maudit Huguenot, bien qu'il fut trés-bon Catholique, & jusqu'à la superstition. Il avoit beau joindre les mains, & dire tout haut son Pater & son Ave : ces ruftres lui difoient : voyez ce vaurien de Huguenot qui contrefait l'homme de bien : Enfin il se dépêtra par miracle des mains de cette troupe de furieux.

Pour revenir à Monsieur Aersens: Monsieur l'an 1624. il fut envoyé avec deux Atrsen autres des Etats, Ambassadeur Ex. est envoyé mbas.

MEMOIRES traordinaire en France; Et comme

**Sadeur** extraordinaire en France.

Monsieur le Cardinal de Richelieu gouvernoit nouvellement le Royaume : & qu'il ignoroit les mécontentemens que les Ministres précédens avoient eus de lui, il en fit état : & le connoissant éclairé & intéressé, il s'en aida pour parvenir à ses fins.

Monfieur Aersens est mort fort âgé, & a laissé un Fils qui s'appelloit Corneille Aersens comme son Ayeul. Ce Corneille Aersens a pasfé pour le plus riche de Hollande, & a été fort connu sous le nom de Monsieur de Sommerdie. Il étoit Gouverneur de Nimégue, & Colonel d'un Régiment de Cavalerie. Il atoûjours parû plus modéré que fon Pere: & en voici une marque indubitable.

Outre qu'il y avoit entre Mon-Monsieur de Somfieur François Aersens & mon Pere, merdic fils une incompatibilité insurmontable, de Monpar leurs naturels directement op-Mersens, posez & différens ; car l'un étoit fort saze ouvert, & l'autre diffimulé : l'un O fort étoit ingénu, & l'autre plein d'artifice ; enfin l'un étoit juste & droit,

qui pour une montagne d'or n'eût

DE HOLLANDE. 429 pas voulu préjudicier à personne, & l'autre eût fait périr cent Innocens pour le moindre intérêt; Ces fâcheuses rencontres avoient entretenu entr'eux une grande aversion qui s'augmentoit de jour en jour au lieu de diminuer, & qu'ils ont euë toute leur vie l'un pour l'autre. Monsieur Aersens, par la subtilité de son esprit, & pour le grand crédit qu'il s'étoit aquis auprés de Monfieur le Prince Maurice pendant les divisions de l'Etat, tâchoit continuellement de furprendre monPere, qui étant fort éclairé, renversoit toutes ses ruses & tous ses artifices. Ainsi ils furent toûjours ennemis. Monsieur Aersens se plaignoit que mon Pere s'étoit porté contre lui avec trop de chaleur, & qu'il l'avoit offensé publiquement de gayeté de cœur : & mon Pere répondoit qu'il n'étoit point réformateur du genre humain, & qu'il n'auroit jamais dit un seul mot contre lui, s'il n'en avoit eu ordre trés-exprés de la Cour. Nonobitant donc cette mes-intelligence, qui devoit avoir nourri le fils dans l'aversion pour ceux de nô-

MEMOIRES tre nom , Monsieur de Sommerdie pria mon frere de la Villaumiére d'oublier le passé : lui disant qu'il n'étoit pas juste ni chrêtien que les haines se perpétuassent, le conjurant d'être de ses Amis, & qu'il vouloit être le sien ; ce qui ne pouvoit partir que d'un trés-bon fonds : & qui prouve que son ame étoit trés-belle, & semblable à celle de Philippes le bon Duc de Bourgogne : payant la rançon de Charles Duc d'Orleans, & le fortant d'une prison d'Angleterre où il avoit vieilli, le força par ses bien-faits d'être son ami, d'ennemi mortel qu'il étoit auparavant; Car mon frere étant étranger & sans crédit en Hollande, ne lui pouvoit être bon à rien : & lui, comme un des principaux des Etats, pouvoit fort contribuer à son avancement; Aussi mon frere en faisoit un trés-grand état, & se tenoit fort obligé de l'honneur qu'il lui avoit fait de rechercher son amitié, & il ne se contentoit pas d'une réconciliation extérieure, il avoit admis mon frere dans fa confidence. & au nombre de ses intimes; Car

DE HOLLANDE. 431 traitant un jour Monsieur de Thou Ambassadeur de France, & Monfieur Estevan de Gamarra Ambassadeur d'Espagne, avec Messieurs l'Admiral d'Obdam, de Beververt, & autres des premiers du Païs, il voulut que mon frere de la Villaumiére fut de cette Illustre Compagnie, & qu'il vit une Fête si extraordinaire: ne s'étant guéres vû deux Ambassadeurs de France & d'Espagne manger ensemble à une même table : mais aussi elle étoit ronde, & l'on s'y plaça sans Cérémonie; ce fut un peu aprés la Paix des Pyrennées. J'ai ou'i dire à mon frere qu'il y avoit à ce régal trois buffets de différend vermeil doré.

Ce Monsieur Corneille Aersens Ce Monieur Corneille Aersens Ce Monieur Corneille Aersens Ce Monieur de Seigneur de Sommer Grançois, die perd Seigneur de la Plaate, se noya pase son sie perd sant d'Angleterre en Hollande alas mal-l'an 1659 retournant chez lui, aprés beureuse huit ans de voyages en divers en mend. droits de l'Europe. Il étoit de grande espérance: & ce fut une cruelle affliction au Pere, qui n'avoit rien épargné pour le parsaitement bien élever.

432 MEM. DE HOLL.

Som fecond

Le fecond fils de Monsieur de épouje la Sommerdic nommé Corneille, defille de Monsieur venu son principal héritier par la 
de S. Anthe biens, a épousé la fille aînée de 
brun.

Monsieur le Marquis de faint André
Monsteur qui s'éel rendu mêmora-

Monsieur le Marquis de saint André Montbrun, qui s'est rendu mémorable à la postérité, par la longue & célébre désense de Candie. Monsieur de Sommerdic a eu aussi sept filles dont trois sont mariées à des Personnes de qualité; & les quatre autres se sont jettées dans une dévotion superstitieuse avec un tel emportement, qu'elles ont suivile Sieur de Labbadie Ministre, comme si c'étoit un Apôtre.





# HOLLANDE.

HUGUES GROTIUS Pensionnaire de Rotterdam, Ambassadeur de Suéde en France, & sa Postérisé.

Ai ouï dire à Monsieur Hierô- jugement me Bignon Avocat Général au de Mon-Parlement de Paris, l'un des seus plus Doctes Sujets de ce Siécle. son de Pere de Monsieur Bignon, qui a austi Gratius. été long-temps Avocat Général, & de Monsieur Bignon Maître des Requêtes & Président au grand Confeil, que Monsieur Grotius étoit le plus universellement sçavant

ſ.

homme qui eût parû dans le monde depuis Aristote.

Il étoit originaire de la Ville de Delft, grand & puilfant de sa Personne, & agréable de visage: mais si son extérieur étoit charmant, son intérieur l'étoit bien davantage. Il étoit franc, veritable & fidéle, & d'une vertu si solide, que toute sa viei la fui & détesté les méchans & recherché l'amitié des gens de bien & des illustres, non seulement de son Païs, mais de toute l'Europe, avec lesquels il avoit commerce par Lettres.

Description de Monsieur Grotius.

Il étoit Humaniste consommé, bon Poète Grec & Latin, parlant & sçachant bien toutes les Langues, tant mortes que vivantes, grand Théologien, grand Jurisconsulte &

grand Historien.

Il avoit lû tous les livres qui ont été publiez : & ce qui est admirable, sa mémoire étoit si prodigieuse que tout ce qu'il avoit lû lui étoit present à l'esprit, sans qu'il en cût oublié la moindre circonstance. On remarque que ceux qui ont grande mémoire n'ont pas toûjours bon ju-

DE HOLLANDE. 435 gement: mais il étoit trés-judicieux en parlant & en écrivant, possédant au dernier degré deux qualitez ordinairement incompatibles. J'ai souvent vû Monsieur Grotius jetter la veue un moment sur une grande page d'un volume in solio & sçavoir

parfaitement ce qu'elle contenoit.

En France il avoit cultivé amitié Amit de avec Monsieur le Président Jannin, Monsser avec Monsieur le Président de Thou, Grotiur.

avec Monsieur Bignon Avocat Général & avec Messieurs du Pui freres, qui ont été l'ornement des Lettres en leur temps, & qui sans Magistrature ont été honorez des plus Grands Hommes de France & des Païs étrangers, qui cherchoient leur connoissance & leur approbation.

Monsieur Grotius avoit aussi pour ami particulier Monsseur des Cordes Chanoine de Limoges, qui l'as-

ple & trés-curieuse.

Comme mon Pere l'avoit secou- Grande ru dans ses adversitez, il en avoit une amitié de grande reconnoissance, ainsi qu'on mon Pere le peut voir en plus de quatre-vingt Monsseur Lettres Latines imprimées depuis Gratius

fistoit de sa Bibliothéque, trés-am-

qui le traite de fon mecenas dans fes lettres imprimées.

quelques années, où il le traite diverfement de Vir illustris, illustriss,
me, summe, eximie, maxime. L'an
1616. il en finit une de Rotterdam,
Vale Vir nobilissime Patria tua, &
bonorum omnium grande presidium.
Voici la fin d'un autre qu'il lui écrivit d'Anvers, aprés s'être échappé
heureusement de sa prison de Louvestein. Vale Vir maxime, & quem
mihi prope extintio servasti amorem
serva renascenti. Il en commence

une autre, affectum tuum in me Vir

illustris quem haud digne exprimam nist paternum dixero.

L'an 1632 dans une Lettre qu'il lui écrit d'Amsterdam, parlant de moi, il lui dit, amo illum, & ob probitatem animi & ingenii felicitatem; Ce que j'allégue pour montrer que dés ma jeunesse j'ai toûjours fait profession de droiture & de verité: & pour cela je n'ai rien sait dans le monde: car ces qualitez sont incompatibles avec les désauts nécessaires à la Cour: où pour réussir, il faut nécessairement applaudir au vice, & souvent opprimer l'innocence.

Il y a aussi six lettres imprimées

DE HOLLANDE. 437

de Monsieur Grotius à moi : dans six Letl'une desquelles , pour s'autoriser tres à moi de ce qu'il m'exhortoit à ne point de Mon-perdre le temps, il use de ces termes, tius. Amicus tibi à Patre datus. Il en finit une autre, en signant, amicus tibi cumpatrimonio relictus : & dans une autre il me remercie d'un bon office que je lui rendis en Suéde. Video ex litteris tuis, Nobilisime Maurerii. eundem esse qui fuisti : & tu semper, & ante Pater tuus meaque bona id est honorem & existimationem, semper in summis posui tibi esse cordi, discemus abs te ubi redieris qualis sit illa mundi pars quam sibi frigidus Septentrio seposuit.

Bien que Monsieur Grotius n'ai-Monsieur mât point l'Ordre des Jesuires, qu'il Grotius a décrié toute sa vie, il faisoit grand elimait état de quelques Particuliers qui en peres siétoient : & entr'autres des Peres remond Siremond & Petau. Il m'a dit avoir & Petau ouï assurer au Pere Siremond; qu'il Tesilest étoit allé à Rome grand Ligueur; grand emmais qu'ayant appris là les artisices nemi de de la Ligue, il en étoit revenu Roya. Pordreliste. Travaillant sur le Vieux & le Nouveau Testament, il communi-

T 3

438 MEMOIRES quoit ses Observations au Pere Petau, les soûmettans à sa censure, comme on le voit dans une de fes Lettres Ad Gallos de la derniére Edition, adressee Dionysio Petavio insigni Theologo. En lui envoyant ses Manuscrits pour en avoir son sentiment, il lui dit, liceat mihi lumen de lumine accendere : permettez-moi d'allumer ma lumiére à la vôtre. faisoit aussi trés-grand état des Poëfies Lyriques de Matthias Casimir Sarbieski Jesuite Polonois, & disoit de lui, non selum equavit, sed interdum superavit Flaccum : qu'il n'avoit pas seulement égalé, mais quelquefois surpassé Horace. Je parlerai plus amplement de cet illustre Pere, en traitant de la Pologne.

Premier Ouvrage de Monfieur Grotius.

Le premier Ouvrage de Monsieur Grotius, fut le Martianus Capella, qu'il illustra d'Observations, & qu'il dédia à seu Monsieur le Prince de Condé. Il n'avoit lors que quinze ans: aussi il mit au devant du Livre sa taille-douce, avec ce distinique.

Quem sibi quindenis Astrea sacra-

vit ab annis.

Talis Hugueïanus Grotius ora fere,

DEHOLLANDE. 439

Il plaida à cet âge, avec tant d'éloquence & d'applaudissement à la Cour de Hollande, que fort jeune on le fit Avocat du Fisc de la Pro-

vince.

Ses Poësies Latines surent imprimées en un corps par son Frere Guillaume Grotius, où l'on void des Epigrammes à l'honneur de Monsieur de Buzanval, & de mon Pere: mais il en manque une; parce qu'il la fit depuis cette impression: c'étoit pour mettre au dessus du Tableau de mon Pere, qu'il lui avoit envoyé à Rotterdam, dont il étoit Pensionnaire.

Docta Tabella refers hominem qui rectius ipse

Magnanimum Regem cujus imago loquens.

Il fit en sa première jeunesse onze Vers Latins sur Ostende, qui est une Prosopopée de cette Ville-là, qui avoit déja sousser un Siège de trois ans; on les attribus à tous les Grands Hommes du Temps: & les plus doctes les crûrent de la composition de Joseph Scaliger, qui en faisoit de 440 MEMOIRES merveilleusement beaux; A la fin voyant qu'ils étoient généralement approuvez & admirez, il s'en déclaral'Auteur. Ils ont tant de force & de beauté, qu'on sera bien aise de les voir ici, sans avoir la peine de les aller chercher dans ses Poëses.

Vers admirables de Monfieur Grotius, fur la longue défense d'Ostende

Area parva Ducum totus quam respicit orbis

Celsior una malis, & quam damnare ruine,

Nunc quoque fata timent, alieno

illitore reste, Tertius annus abit, toties muta-

vimus hoftem., Savis hyems pelago , morbifque furentibus aftas,

Et minimum est quod fecit iber, crudelior armis

In nes orta lues nullum est si funere funus

Nec perimit mors una semel; fortuna quid heres?

Qua mercede tenes mixtos in sanguine manes?

Quis tumulos moriens hos occupet hoste perempto

Queritur? Et sterili tantum de pulvere pugna est.

#### DE HOLLANDE: 441

Ils ont été fort estimez de toutes les Nations: & marque de leur valeur & de leur poids, Monsseur de Malherbe, qui admiroit peu de cheses, en a fait si grand état, qu'il les a traduits en Vers François.

Trois aus déja passez, théatre de la Guerre Ces Perè J'exerce de deux Chefs les sunestes Combats, de Mon-Et fais émerveiller tous les yeux de la terre sieus Gro-De vivir que le malbeur ne m'ost mettre à bas, tius sont A la merci du Ciel en ces vivoes de reste.

A la merci du Ciel en ces rives je refte. Où je foufre l'Hyve; food à l'extrémité: Lors que l'Etérevient il m'apporte la pefte, Et le Glaive eft le moins de ma Calamité

par Malherbe.

Tout ce dont la fortune afflige cette vie, Pêle-mêle affemblé, me presse tellement, Que c'est parmi les miens être digne d'envie, Que depouvoir mourir d'ane mort seulement.

Que tardez-vous destins, ceci n'est pas matière,

Qu'avecque tant de doute il faille décider ? Toute la question n'est que d'un cimetière , Prononcez librement qui le doit posséder ?

Comme Monsieur le Premir Préfident de Lamoignon, est une Bibliothéque vivante, & qu'il a l'esprit plein de tout ce qui s'est jamais fait de plus beau: il n'a pas manqué de

 $\mathbf{T}$ 

MEMOIRES graver ces beaux Vers Latins dans sa mémoire, & je les lui ai entendu reciter souvent avec plaisir; Et à propos de Monsieur de Lamoignon, je dirai ici que Monsieur Grotius le voyant dés sa jeunesse courir avec tant d'ardeur à la vertu, m'a dit bien des fois, qu'assurément un jour il seroit l'un des principaux ornemens du Royaume.

Eloge de Monlieur le premier de la

Ce Grand Homme ne s'est point trompé dans son Pronostic : car on doit dire de lui sans aucune flâterie qu'outre sa douceur & sa débonnai-Maignon. reté, vertus rares en ces derniers Siécles, c'est un abîme de Doctrine : & que dans l'Assemblée des plus scavans il paroît entr'eux dans l'examen de toutes les sciences, comme un Maître parmi ses Disciples, débrouillant les points les plus difficiles & les plus obscurs, avec une éloquence aisée, & une facilité admirable.

Monsieur Grotius fut un des · Adoraseurs de

Monsieur Grotius fut un des Adorateurs de la prudence & de la vertu de Monsieur de Barneveld . & demeura avec tant de fermeté attaché à son Parti & à ses intérêts, qu'il

DE HOLLANDE. 443 fut enveloppé dans sa ruine. Monfieur le Prince Maurice se contenta d'abattre le Chef du Parti contraire, & Monsieur Grotius en sut quitte pour la confiscation de ses biens, & pour la perte de sa liberté, ayant été condamné à une prison perpétuelle: & pour cet effet, su rensermé dans le Château de Louvestein prés de Gorcum.

Pendant cette prison, ma Mere; Genoise d'extraction, de la Maison des Madelenes du côté paternel, & du côté maternel de celle des Franzone, de laquelle il y a presentement un Cardinal, mourut à la Haye l'an 1620. & fut enterrée dans la grande Eglise, Monsieur le Prince Maurice, Monsieur le Duc de Simmeren, Monsieur le Prince, & Madame la Princesse de Portugal, Monfieur le Comte de Culembourg, Messieurs les Etats Généraux, Mesfieurs les Etats de Hollande, tous les Corps de Juftice & de Ville affiftérent au Convoi avec les Ambassadeurs & Ministres des Princes Etrangers, & tous les Officiers des Troupes Françoises : ce qui étant venu

MEMOIRES affez tard à la connoissance de Monsieur Grotius, à cause de sa détention, il écrivit une grande Lettre de consolation à mon Pere, commence ainfi. Debeo hoc meis malis , Illustrißime Maurerii , quod aliena mala serius ad me perveniunt. J'ai cette obligation à mes malheurs, d'apprendre plus tard que les autres les malheurs qui arrivent à mes amis. C'est une piéce fort longue, qui a été fort estimée, & qui doit plûtôt passer pour un Traité parfait de consolation, que pour une Epître. Il lui envoya en même temps une Inscription pour mettre sur le Tombeau de ma Mere.

Mere, de la façon de Monfieur Grotius.

Epitaphe Maria Magdalena corporis animique laudibus eminentissima vixit annos xxxv. in conjugio viginti.

> Rara in Deum pietate, obsequio in maritum , charitate in liberos, que utriusque sexus senos peperit. Decem fibi reliquit superstites ut semper vite emendatissime, ita constantissimi tranfitus exemplum prabuit. xij. Novemb. 1620.

Benjaminus Auberius Maure-

DE HOLLANDE. 445 vius, Assessor Sanctioris Consilii Chrisstianissimi ejustem ad Ordines Fæderatos Belgii Legatus conjugi optima, dulcissima, ac in perpetuum desideranda.

Mais comme mon Pere ne pouvoit espérer ce bon office d'une personne affligée, & qui étoit en prison, il s'adressa à Monsieur Daniel Heinssus, qui lui envoya cette Epitaphe qui a été gravée sur un grand marbre noir.

#### DEO OPTIMO MAXIMO & aterna Memoria,

Epitaphe de ma Mere,que

Maria Magdalena conjugis eariff-fi Monma, matris dulcissima, piisima, un-lieur
decim liberorum parentis. Quorum
novem una cum Patre superstitibus
mororem de sea dessaerium reliquit.
Matrona ad exemplum nata, cum
incomparabili conjugis lustu, qui ex
ea nil nissmorte doluit, cum Maria
Elenjamino, primogenitis hic condita, ac sta, in suura resurrestionis
spem cum uberrimis lacrymis. P. C.

Benjaminus Auberius Maurerius Assessor sanctioris Consilii Regis Christianissimi, ejusdemque ad Ordines Fæ446 MEMOIRES deratos Belgii Legatus Nata 7. Maii 1581. Extintta 12. Novemb. 1620.

Monsieur Grotius étoit étroitement gardé dans ce Château de Louvestein, où il n'avoit d'autre confolation que la compagnie de fa femme, & quantité de Livres qu'on permettoit à ses amis de lui prêter; on lui en envoyoit un grand coffre tout plein , qu'il renvoyoit aprés les avoir devorez : & ce fut pendant cette Prison qu'il traduisit Stobée; Mais elle ne dura que deux ans ou environ : en ayant été heureusement delivré par le conseil & par l'industrie de Marie de Regelsberg sa femme, qui ayant remarqué que ses Gardes, aprés s'être lassez d'avoir fouvent visité& fouillé un grand coffre plein de livres & de linge qu'on envoyoit blanchir à Gorcum Ville voisine de là , le laissoient pasfer sans l'ouvrir, comme ils faisoient d'abord : elle confeilla à son mari

Il en fort de se mettre dans ce coffre, ayant sait dans un des trous avec un virebrequin à l'encoffre par droit où il avoit le devant de la tête, le sem, afin qu'il pût respirer, & qu'il n'étoussait point. Il la crût, & fut ainsi

DE HOLLANDE. 447 porté à Gorcum chez un de ses Amis, d'où il alla à Anvers par le chariot ordinaire, ayant passé par la place publique déguisé en Menuifier, ayant une régle à la main.

Cette femme adroite feignoit que fon mari étoit fort malade, afin de lui donner le temps de se sauver, & pour ôter le moyen de le recouvrer: mais quand elle le crût en Païs de seureté, elle dit aux Gardes en se moquant d'eux, que les oiseaux s'en étoient envolez. D'abord on voulut procéder criminellement conturelle, & il y eût des Juges qui conclurrent à la retenir prisonnière au lieu de son mari: mais par la pluralité des voix elle sut étargie & louée de tout le monde, d'avoir par son esprir redonné la liberté à son Mari.

Madame Grotius étoit d'une groffeur prodigieuse: & à son sujet il ne plaisant faut pas oublier de mettre ici une sue me site chose fort plaisante que la Reine Meare me dit un jour à S. Germain à son sujet de dîner, où Madame la Comtesse de Monsseur de Brassac sa Dame d'honneur, tante de Mr. le Duc de Montauzier, du nom Valette de Sainte Maure, m'ayoit mené; & de

Madame Qu'une fois que Madame Grotius étoit affise au Cercle (car elle y alloit quelquefois quand fon Mari fut Ambassadeur de Suéde) Monsieur le Cardinal de la Valette, fendant la presse pour s'approcher, & envisageant de loin cette grosse femme qu'il ne connoissoit point, demanda à une Dame du Cercle à l'oreille, qui étoit cet Ours assis auprés de la Reine : à quoi ayant répondu, c'est ma Mere, Monsieur : car il s'étoit justement adressé à Mademoiselle Grotius nommée Cornelia. Confus de cette horrible méprise, le visage plus rouge que son habit, & tout grand qu'il étoit, il fit le plongeon dans le Cercle, & se retira aussi-tôt hors de là, attendant que le Cercle fût levé, pour faire part de son avan-

Monsieur Grotius s'étant sauvé delivré de de prison, & s'en allant d'Anvers à prison, va Paris, composa en chemin cette bel- d'Paris, le Silve, qu'il adressa se un Monsieur fait son François de Thou, pleine de regrets gie, & de de la mort de Monsieur le Président caux de son Pere, où il dit entr'autres chogen Paris, ses qu'il eût été consolé de sa disgra-

ture à la Reine.

DE HOLLANDE. 449
ce, s'il l'eût retrouvé en vie: & que
la fortune, dextram dextre sociare Ilfait en
dedisse. Dans cette Silve il parle de chemin sa
son évasion, dont il donne tout l'honMonsseur
peur à sa Femme, en ces mots que françoi
j'ai retenus: Nos multum debere sa de Ton.
temm conjugio, & sinit par dire l'injustice qu'on lui a saite en violant les
Loix du Païs en sa Personne.

Et proculcatas in nostro corpore Leges.

Il y a plus de cinquante-cinq ans que je ne l'ai veuë: ainsi je n'en ai retenu que ces lambeaux: mais c'est une des plus belles piéces qui soit jamais sortie des mains de Monsieur Grotius.

Monsieur Grotius étant arrivé à Paris avec plusieurs lettres de recommandation que monPerelui envoya pour Messieurs les Ministres ils Monsieur
lui firent donner par le Roi, en consi: Grotius a
dération de son mérite & de son sçavoir une pension de trois mille livres, Roi de
dont il a vécu quelques années à Pamilte écus,
ris, ne tirant pas un sol de son bien. dont il vit.
Pour ce qu'encore que Monsieur le
Prince Maurice sût mort, & que

450 MEMOIRES le Prince Henri Frederic fût de fes

amis, il n'osoit par politique le faire remettre en possession de ses biens confisquez, de crainte d'offenser le Parti qui étoit demeuré le plus fort.

Monsieur Grotius, aprés avoir

Monsieur Grotius fait fon Apoloceux de

remercié ses bien-faiteurs, & vû ses amis, publia son Apologie en Flagie, & de mand, & puis il la traduisit en Latin; Elle est non seulement pour lui, fen Parti. mais aussi pour Monsieur de Barneveld & pour tous ceux de son Parti. Il la dédia aux Etats de Hollande & de Westfrise, autrement Nort-Hollande, avec ce Titre, Apologeticus eorum qui Hollandia Westfrisia vicinisque Nationibus ex Legibus prefucrunt ante mutatam apud nos Rempublicam, où l'on peut recourir pour voir le détail des injustices qu'il dit lui avoir été faites . & à ceux de fon Parti.

Il dédia fon Livre de la Verité de la Religion Chretienne à Mr. Bignon.

Pendant son sejour à Paris il traduisit en Prose Latine son Livre de la Verité de la Religion Chrêtienne, qu'il avoit fait en Vers Flamands en faveur des Matelots, qui font les voyages des Indes, pour les divertir à chanter une Poësse si pieuse, & le DE HOLLANDE. 451 dédia à Monsieur Hierôme Bignon Avocat Général en Parlement: & le commença ainsi. Identidem à me quaerer soles, vir & de Patria, & de litteris, ac de me etiam optimè merite Hieronyme Bignone.

Ce fut à Paris qu'il composa ce Il sait son grand Ouvrage De jure Pacis & Belli, Livre De qu'il dédia au feu Roi, qui ne lui en jure Pacis donna aucune récompense, pour qu'il dédie n'avoir point de Patron auprés de au Roi. Sa Majesté qui aimât les belles Lettres, & qui sit état d'un travail de

telle importance.

Aprés avoir été dix ans ou environ à Paris, , sa pension lui sut rayée
par Monsieur le Cardinal de Richelieu qui gouvernoit l'Etat: ce qui
l'obligea d'aller chercher du pain
autre part l'an 1631. Ce fameux
Ministre sit une grande faute de laisfer sortir de France un si sçavant
Homme, pour une pension si modique; Un autre qui est aimé les belles Lettres & les Sciences, eût pris
plassir de l'y attirer & retenir par des
biensaits qui eussent eté trés-bien
placez. Cela prouve que Prioleau, Prioleau
quoi que sourbe notable, a bien condivrai de

Son Histoire Latine.

ce Cardi-nu l'un des foibles de ce Cardinal, & qu'il a dit vrai dans son Histoire, où il use de ces termes, en parlant de lui , Primum Abbas , deinde Episcopus, infelix Concionator, Sorbonicis chimeris mentem pastus , politioris Le Cardi- Litteratura rudis. Et ce qui étoit

nal donnoit qua. tre-vingt mille livres de pension à des Poëtes , O l'ôte à un

Scavant.

étonnant, ce Cardinal laissoit sortir du Royaume le plus sçavant Homme de l'Europe, pour faire le ménager, grimelinant une petite fomme : & cependant il donnoit plus de quatre-vingt mille livres de pension par an à divers Poëtes, entre lesquels il y en avoit de trés-médiocres, pour le louer sans cesse, & pour parler de lui comme d'une Divinité visible. Sur cela Monsieur de Bautru, aprés la mort de Monsieur le Cardinal difoit fort agréablement qu'il lui étoit aisé de prouver par plusieurs passages authentiques, que Monfieur le Cardinal de Richelieu étoit un Dieu : car comme pour appuyer une opinion Orthodoxe en Théologie, on allégue des passages de la Sainte Ecriture, & des Peres de l'Eglise, il citoit plusieurs endroits de Chapellain, de l'Etoille, de Boifrobert, de BenfeDE HOLLANDE. 453 radde, & d'autres où il étoit traité de Divinité, comme dans ce Sonnet que Mr. de Benseradde a mis au devant de sa Cleopâtre, qu'il fait parler.

fereviens des Enfers d'une démarche grave, Non pour fuivre les pas d'un Cefar, mais d'un Dieu : Ce que je refufai de faire pour Octave Ma générosité le fait pour Richelieu.

Puis Monsieur de Bautru concluoit comme dans l'Ecole: Ergo, le Cardinal est Dieu.

Pour retourner à Monsieur Grotius, que la faim avoit fait quitter Paris, il se retira d'abord à Hambourg. Son Livre De jure Pacis & Belli étoit lors en grande estime par toute l'Allemagne, où le Roi Gustave de Suéde l'ayant lu & admiré, il résolut de se servir de l'Auteur, qu'il croyoit un grand Politique à cause de cet Ouvrage : & le Chancelier Oxenstern, premier Ministre de ce Conquérant, le fortifioit dans ce dessein, faisant un merveilleux état de son Ouvrage De jure Pacis & Belli, qu'il feuilletoit incessamment : Mais ce Prince ayant été emporté à la Bataille de Lutzen 454 MEMOIRES
Pan 1632. Monsieur Oxenstern suivant son inclination, & le dessein du feu Roi Gustave, le nomma pour aller Ambassadeuren France.

Monsieur Grotius destiné Ambassadeur en France: ce qui déplût fort à Monsieur le Cardi-

nal.

Ge choix déplût fort à Monsieur le Cardinal de Richelieu, qui vit un homme revenir triomphant dans le Royaume où on lui avoit refusé la subsistance; car on ne peut s'imaginer quelle étoit la réputation du nom Suédois en ce temps-là, & quelle étoit la terreur de leurs Armes par toute l'Europe. Le Cardinal, pour détourner ce coup, sit tous les efforts imaginables prés du Chancelier Oxenstern pour lui faire changer de résolution, & qu'il lui plût envoyer tel autre qu'il lui plairoit en sa place.

Ainsi Monsieur Grotius qui étoit arrivé aux Portes de Paris jusqu'à S. Denis, y demeura jusqu'au retour d'un Courier dépêché en Allemagne vers le Chancelier Oxenstern, pour sçavoir sa dernière résolution

Monster là-destus; mais s'étant rendu inexoleChancelerOxelerOxetieroxetier est. Monsseur le Maréchal d'Etrée inexorable eut ordre exprés de l'aller quérir à DE HOLLANDE. 455 S. Denis dans les Carofles du Roi, & le conduire dans Paris avec les honneurs & cérémonies accoûtumées: & en fuite Mr. le Duc de Mercœur, depuis Duc & Cardinal de Vendô-

me, le mena à l'Audience du Roi. Cela fit un fort grand dépit à Monsieur le Cardinal de Richelieu: mais il fallut qu'il avallât cette coupe, & qu'il honorât un homme qu'il avoit si fort méprisé. Il eût encore plus de déplaisir quand il vit Monfieur le Chancelier Oxenstern opiniâtré à le laisser Ambassadeur ordinaire à Paris, où il a été prés de douze ans, sans avoir jamais eu aucun égard à toutes les priéres que Mon- Monsieur sieur le Cardinal lui faisoit faire par Grotius tous les Envoyez, Résidens & Am-demeure bassadeurs de France, qui avoient (adeur à tous à la tête de leurs instructions, Paris ou de solliciter le rappel de Monsieur il a été Grotius. Ce Ministre enflé de la 12. ans. considération où étoient les Armes de Suéde, se rendit inexorable & inflexible, comme Ænée dans Virgile, Mens immota manet lachryme volvuntur inanes; Mais Monsieur le Cardinal de Richelieu digéra dou-

cément toutes ces pillules, ayant besoin, dans les guerres qu'il avoit entreprises, de l'assistance des Suédois en Allemagne, qui faisoient diversion des armes de l'Empire, qui autrement nous sussent tombées sur les bras.

Monfieur
Grotius
pendant
fon féjour
ne vit
point
Monfieur
le Cardinal de Rin
chelieu
fois un
prétexte
frivole.

Monsieur Grotius, pendant son séjour en France ne vit point Monsieur le Cardinal de Richelieu, sous ce beau prétexte, qu'il ne donnoit point la main aux Ambassadeurs: disant que quoi que les Princes Catholiques souffrissent cet orgueil par la déférence qu'ils avoient pour la Cour de Rome : que la Couronne de Suéde, qui en étoit indépendante, ne devoit pas souffrir ce mépris, si préjudiciable à sa dignité. Ainsi, par un aheurtement inconcevable, & pour mieux m'expliquer, par une opiniatreté Hollandoise, il ne voulut point se réconcilier avec ce puissant Ministre, quoi qu'il en eût un trés-grand besoin pour le bien de ses affaires particulières, & ne traitoit qu'avec les Ministres subalternes, c'est à dire avec Messieurs Bouteiller, de Chavigni, de Bullion, & autres.

## DE HOLLANDE. 457

Il faut dire en ce lieu, que Mr. Les Mi-Grotius étant arrivé à Paris aprés nistres de fon évasion du Château de Louve-Charenstein, les Ministres de Charenton, avoient suivant la coûtume ordinaire des résusé leur hommes de ne point faire état des commumalheureux, & de les abandonner Monsieur dans leurs infortunes, & parce qu'ils Grotius, le croyoient de l'opinion d'Armi-le voyant nius, condamnée par le Synode de Ambaf-Dordrect, ne le voulurent pas rece-lui offrent, voir à leur Communion:ainsi il s'ab- mais il la stint d'aller entendre leurs Prêches, refuse sése contentant de faire tous les Di-rement. manches des Priéres avec sa famille. Mais ces Ministres, quand il fut Ambassadeur de Suéde, ayant considéré que ce leur seroit un grand honneur qu'un Ambassadeur d'une Couronne si considérable assistat à leurs Assemblées, lui députérent un Ministre de leur Corps, avec des Anciens du Consistoire, pour le prier d'honorer leurs Sermons de sa presence : lui disant que les Luthériens même étoient admis depuis peu à leur Communion, par Acte du dernier Synode de Charenton; Mais il leur répondit fiérement, que l'ayant

Le

négligé étant particulier & fugitif, il les négligeroit à son tour, étant Ambassadeur. Effectivement il ne voulut jamais aller à leurs Prêches : mais il en faisoit dire en sa maison Les Di-Docteur manches au matin, un Ministre Sué-Ambreus dois prêchoit, nommé le Docteur O Mr. d'Or, qui Ambreus Luthérien trés-opiniâtre: & les aprésdinées il en faisoit prêcher prechent au Logis un autre nommé Monsieur d'Or. de Monattaché aux opinions de Calvin. Ces Sieur Gro-Ministres, & sur tout Ambreus, au tius , se lieu d'expliquer purement & simdéchivent fur les opiplement la parole de Dieu, se jetnions de toient à corps perdu dans la contro-Luther verse avec tant de passion & de vio-O de Calvin. lence, que leurs Sermons n'étoient pleins que d'invectives, dont Monsieur Grotius s'étant enfin lassé, les exhorta d'expliquer l'Evangile, sans blesser la Charité Chrêtienne; Sur quoi le Docteur Ambreus lui dit

qu'il ne pouvoit s'empêcher de dire ce que Dieu lui inspiroit : & Monfieur Grotius lui ayant enfin ordonné, ou de s'abstenir de dire des injures, ou de ne plus prêcher, cet Ambreus le quittant en colère, & descendant le degré, disoit en grondant DE HOLLANDE. 459

que c'étoit une chose étrange que l'Ambassadeur de la Couronne de Suéde voulut fermer la bouche au Saint Esprit; Ce que Monsseur Grotius me conta, crevant de rire, & me disant que cet Ambreus se plaignoit par tout qu'il fermoit la bouche au Saint Esprit, parce qu'il voulut l'empêcher de dire des inju-

res à fon prochain.

Sur l'animolité de ces deux Ministres, on doit dire ici que les Luthériens détestent cent fois plus les Calvinistes que les Catholiques, parce que les Calvinistes se sont séparez d'eux : comme la plûpart des Catholiques & des Religieux même haissent plus les Hérétiques qui ont divisé l'Eglise, que les Juiss, les Turcs, & les autres Infidéles. Cette grande aversion se remarque dans les Villes où les trois Religions Chrê- moste des tiennes se prêchent publiquement: Luthécomme à Dantzic, où les Catholi-riens conques vivent en Paix, les Luthériens Calvini-& les Calvinistes qui se déchirent les stes est uns les autres, les souffrans frater-cause de nellement ; Et cette aversion mu-la longue desense de le Qui est entre les Luthériens & Stetin.

les Calvinistes est cause de la longue & opiniâtre résistance des Habitans de Stetin, qui étans Luthériens passionnez, ont craint que Monsseur l'Electeur de Brandebourg qui est Calviniste, ne les forçât dans leur Religion, & d'être sous la pussance d'un Prince qui professe une foi qui leur est en horreur, n'y ayant rien de plus puissant sur les esprits que le motif de la Religion, comme on l'a vû par les guerres civiles de France & des Païs-Bas; Sur quoi un ancien Poëte, à propos du sacrifice d'Iphigénie, s'écrie assez justement: Tant la Religion a pû causer de maux dans le monde. Tantum Religio potuis sur les sur les sur les sur les derrem.

Monsieur Grotius fait une Dissertation contre la Perrere.

Pendant cette longue Ambassade de douze ans Monsieur Grotius sit divers Ouvrages, entr'autres une Dissertation Latine contre le Sieur de la Perrere, qui avoit fait un Ecrit des Préadamites. Cette Dissertation est intitulée, De origine gentium Americanarum Dissertatio, où il enfeigne que les peuples d'Amérique ne sont pas sort anciens: & qu'ils sont venus d'Europe, ou par la jon-

DE HOLLANDE. 461 ction des terres, ou par quelque tempête : Nisi, dit-il, quis Praadamitas esse dixerit, ut nuper quidam in Gallia somniavit. Mais un certain Et un au-Docteur nommé Laëtius des Païs- tre sur le Bas, ayant écrit contre lui, il fit même suune seconde Dissertation intitulée, Lastius, De origine gentium Americanarum Differtatio altera, où il réfute amplement Laëtius ; & parce que ce Laëtius nourrissoit une barbe épaisfe & longue à la Capucine pour s'attirer le respect, il le fit graver au devant de sa Dissertation avec sa grande barbe, & ajoûta au Bas, sans le

opaca bonum quem facit barba. Quelques jours aprés, pour se divertir, il sit un Disthique contre ce Laëtius, qu'il disoit n'écrire pas bien en Latin. Il me le recita, & je l'ai retenu. Laëtius hand latius sait est, nec

nommer , Adversus obtrettatorem

scribere cessat :

Latine, ut sileat Latins est satius.

Pendant cette Ambassade de Monseur douze ans il s'occupa principale. Grosius ment à faire des Observations sur le s'amuse à Vieux & sur le Nouveau Testa-Commenment: cequi l'obligeoit de s'ensée taires sur

toute l'E-velir dans les Livres : & par conféquent, voyant peu de monde, il se criture lainte rendit sauvage & soupconneux plus O deque de coûtume, se défiant de ses rient meilleurs & plus fidéles amis, comfoupconneux se me de Messieurs du Pui, qu'il s'ima-Mellieurs gina qu'ils le venoient voir pour l'efdu Pui ses pier, & pour rapporter ses sentimens meilleurs à Monsieur le Cardinal de Richeamis. lieu, qu'il haissoit fort, pour le mépris qu'il avoit fait de lui.

Il fe défee Je ne pûs éviter moi-même, non aufil de plus que ces Messieurs, ses soupçons moi, dans mal fondez, qu'il ne me prit austi re où pe pour un espion dans une occasion où l'avois pris grande peine à le servir. Sien servi Voici le sait. Monssieur le Prince Pame mit en latin de Suéde Charles Gustave fils peine. de la Princesse Catherine, Soeur du

de la Princesse Catherine, Sœur du grand Gustave, Cousin germain de la Reine Christine, qui se démit depuis de la Couronne de Suéde en sa faveur, & qui est Pere du Roi de Suéde d'aujourd'hui, étoit venu en France, & sortoit de l'Académie de Monsseur de Benjamin; où il s'étoit mis par mon conseil, à cause de la médiocrité de son train, pour un Prince héritier présomptif d'un

DE HOLLANDE. 463 Royaume lors si considérable. Dans cette Académie il fit une amitié particulière avec Monsieur le Marquis de Bréval , frere aîné de Monsieur l'Archevêque de Paris, qu'il disoit être le plus sage qui fût dans cette Académie. Ce Prince s'en retournant en Suéde par Rouen, il fut coucher à Poissy un jour de S. Jean qu'il y avoit au soir des feux allumez par la Ville. Il survint une dispute entre quelques Habitans & ceux de sa suite, dans laquelle étoient quelques Seigneurs Etrangers, entr'autres Messieurs les Comtes de Waldek, si je me souviens bien. Ces Bourgeois, ou yvres ou imprudens tirérent quelques coups d'armes à feu, dont un valet de pied de Monsieur Grotius fut blessé d'un coup de fusil, & Monsieur de Polhelm Résident de Madame la Landgrave de Hesse, d'un coup de pistolet : étant la coûtume des Allemands & autres peuples du Nord, de conduire quelques lieuës ceux qui s'en vont ; Comme on ne s'étoit point plaint à la Cour de cette insulte, on n'en avoit fait aucune justice. Monsieur Grotius

MEMOIRES entendoit qu'on la fit, & qu'on devinât ce desordre. En ce temps-là, étant allé chez lui, où se trouvérent quantité d'Etrangers qualifiez, il menaçoit hautement, & disoit que les Barons d'Avaugour, & de Rorté, qui étoient lors en Suéde pour les affaires du Roi, n'avoient qu'à se bien garder, puis qu'on avoit pense assassiner le Prince, sans qu'on en eût fait la moindre satisfaction. Je l'assurai fort qu'on ne sçavoit rien de cela à la Cour, & je me hazardai de lui dire que s'il vouloit j'en avertirois Monfieur le Cardinal de Richelieu, qui étoit à la Frontière de Picardie lors du Siége de Hesdin; ce qu'ayant fait, je reçûs trois jours aprés un gros paquet adressant à Mr. le Chancelier Seguier: & fon Eminence me mandoit par Monsieur Citois son Médecin, à qui je m'étois adressé, que je le rendisse à Monsieur Grotius : étant ordonné à Monsieur le Chancelier de faire une justice exemplaire: mais avec ordre de dire à Monsieur Grotius, que lors qu'il auroit à se plaindre, il s'adressat promptement, & droit à

# DE HOLLANDE. 465 ceux qui avoient la conduite des

Affaires Etrangéres.

Je croyois avoir fait des merveilles, & devoir être divinement reçû, ayant fi bien réiifii. Quand, voulant rendre ce paquet à Monsseur Grotius, il me dit, ayant l'esprit plein de pensées qui le travailloient, & avec un visage tout émû: qu'on sit justice si on vouloit, mais qu'il ne se chargeroit pas du paquet; J'eus beau lur dire, & lui montrer l'ordre que j'avois de le lui remettre en main propre, il demeura aheurté à

ne le point recevoir.

Jamais homme ne se trouva plus empêché que je le sus dans cette occasion : car je me perdois, renvoyant ce paquet à la Cour, où j'eusse été accusse d'avoir donné legérement une fausse Allarme, quoi que je mandasse la verité de l'affaire, & la bizarrerie du personnage : d'autre côté, je n'avois point ordre de donner ce paquet à Monsieur le Chancelier; Ensin, áprés avoir un peu balancé, je trouvai que des deux inconvéniens il falloit éviter le moindre : & que le plus expé-

466 MEMOIRES dient & le moins dangereux étoit de le rendre à Monsieur le Chancelier: ce que je fis un jour comme il alloit sceller, & me retirai aprés lui avoir dit que c'étoit un paquet de la Cour que j'avois à lui rendre. Aufli-tôt Monsieur le Chancelier envoya quérir Monsieur le Lieutenant Criminel Tardieu, qui informa si bien de cette insolence, réduisant les Habitans de Poissy à recourir à la miséricorde de Monsieur Grotius, qu'il reconnût aussi-tôt qu'il avoit eu grand tort de m'avoir traité de la forte. Il m'envoya inviter à dîner, & me dit d'abord en presence de plusieurs autres qu'il avoit aussi priez : que j'étois le meilleur , le plus effectif, & le plus officieux des hommes : & ajoûta qu'il n'avoit pû se charger de ce paquet, ne sçachant pas ce qu'il contenoit : & que les personnes publiques comme lui ne devoient jamais prendre des paquets fermez adressant à d'autres. fans sçavoir ce qui étoit dedans: dont il ne me dit aucun mot quand je lui portai. Il avoit songé à loisir cette raison politique, & trouvé cette DE HOLLANDE. 467 mauvaise excuse pour couvrir son humeur ombrageuse, qui étoit l'un de ses défauts: mais il n'y a personne au monde qui ne soit sujet à quelque soiblesse.

Quand Monsieur le Cardinal de Richelieu mourut, un Mercredi à midi l'an 1642. le 4. Décembre, il medit l'aprés-dînée du même jour, non illum refodiam. Il sit son Epitaphe, où il y avoit entr'autres choies, Christianos Principes mutuis armis, & odiis exercuit. Aulam homonionibus replevit, Lust Europam. Ce mot homonionibus étoit placé, à son dire, pour Monsieur Dupont de Courlai, dont la taille étoit contre-saite: & particulièrement pour Monsieur de Noyers, qui étoit voûté, basset, & de mauvaise presence.

Quand Monsieur le Cardinal Mazarin eût succédé à Monsieur le Cardinal de Richelieu dans le gouvernement de l'Etat, il sit ce Disthique Distrigue sur lui, qu'il me recita, & que voici: Monsienr Ut domuit Gallos Romanus Julius armis Groius Romanus Gallos Julius, arte domas. [gr Monvergene de la comment Carlos Julius, arte domas.]

Et me dit que par ce mot arte, il seur le Cardinali Mazarini

Le Chan- Aprés la mort de Monsieur le celier Cardinal de Richelieu, Monsieur le Oxenstern Chancelier Oxenstern ne se soucia ne se sui plus de conserver Monsieur Grotius, Monsieur & il s'étoit fait un point d'honneur Grotius, de le laisse en France pendant a vie

de le laisser en France pendant la vie de ce Ministre, qui sollicitoit continuellement son rappel. Ce Chancelier avoit considéré trop tard que cet Ambassadeur s'étoit retiré de la fociété des vivans : & que passant les jours entiers, & la plûpart de la nuit avec les morts, pour composer des œuvres en Théologie, il ne lui pouvoit mander que des nouvelles du Pont-neuf en beau Latin; ainfi, entiérement dégoûté de lui, il dépêcha extraordinairement en France le Sieur de Cérisante, qui faisoit tout à la Cour sans rien commun'iquer à Monsieur Grotius, soit qu il en eût ordre, soit que s'abandonnant à son humeur trop altiére : il voulut faire voir en France qu'il avoit seul le secret & la confiance de la Cour de Suéde. Ce mépris si manifeste ne pût être digéré par Monfieur Grotius : qui pour cela demanda la permission de se retirer, sur

DE HOLLANDE. 469 quoi il fut pris au mot. Cérifante avoit tort de procéder si fiérement & si ingratement : car, à ma priére, Monsieur Grotius lui avoit donné des Jettres de recommandation à tous ses amis de Suéde, où il alloit

chercher de l'emploi.

Mais comme le Sieur de Cérisan- Viede Ctte a fait parler de lui dans le monde, rifante. les Lecteurs seront bien aises que j'en dise ce que j'en sçai, l'ayant connu plus particuliérement que personne. Il s'appelloit Marc Duncan , & étoit natif de Saumur , fils Sa qualise d'un Docteur célébre en Médecine, de même nom, Ecossois de nation, Gentilhomme d'extraction, mais Son Pere encore plus noble par ses vertus qui excellent étoient grandes , que par sa naissan-homme. ce. Il se donna ce nom de Cérisante. Il étoit trés-beau, trés-bien fait de sa personne, & il avoit tant d'esprit Portrait & de valeur, qu'il se faisoit estimer de Céripar tout : mais fa vanité & fon am-Jante. bition démesurée ont souvent ruiné fon avancement. Il avoit un génie tout particulier à la Poësic Latine : faisant des Vers en cette Langue qui tenoient des plus excellens de l'An-

ce chez Monsteur duVizean, où il est du Marquis de Fors ..

tiquité. Comme fon Pere étoit de re le pla-mes Amis: que je logeois chez lui en ma jeunesse, & que je fassois grand état de son sçavoir & de son mérite, j'ai rendu à son fils beaucoup bons offices; D'abord, par le moven de Monsieur le Baron de Chandolan oncle paternel de Mr. le Marquis de la Boulaye tous deux du nome d'Eschalard, qui étoit un des Cavaliers le plus aimable & le plus parfait que j'aye jamais rencontré, & qui étoit fort de mes amis, je le plaçai chez Monsieur le Marquis du Vigean, & fut Précepteur de Monfieur le Marquis de Fors son fils aîné. qui promettoit extrêmement de lui. Quand ce Marquis fut en âge de servir le Roi, il cût le Régiment de Navarre. Cérisante, qui étoit naturellement brave , & qui desiroit faire parler de lui dans le monde, voulut suivre la guerre; Et comme il avoit tout crédit auprés de son Maître, il lui donna la Lieutenance de sa Compagnie, & se trouva avec lui à la Bataille de Thionville l'an 1629. L'année suivante, le Marquis de Fors ayant été tué au Siége d'Arras , 💸

DE HOLLANDE. 471 Cérisante ne voulant pas demeurer dans ce Régiment, où un autre Mestre de Camp ne l'auroit pas souffert commander fi absolument que fous son Disciple, il vendit sa Charge deux mille écus, dont il vécut quelque temps. Il fit la Relation du Combat de Thionville & du Siége d'Arras en fort belle Prose Latine. où parlant du Général Bek, qui traita fort mal Monsieur de Feuquiéres son Prisonnier, il dit : Quip- Ilfait la pe vir rusticus, & serox nihil Urba-Relation nitatis habebat. Il se vante qu'à Ar-bat de ras, dans une peur panique qu'eu-Thionvilrent les troupes, il soûtint feul l'ef-le, & du fort des Espagnols sur une Digue, Siège se comparant à Horatius Cochles, d'Arras, en ces termes. Inventus est tamen gui hoftes sisteret, & dit que Monfieur le Maréchal de Grammont le dégagea : Accurrit cum Equitibus aliquot Gramontius auxilium leve si numerum spectes si fortitudinem Viri certe maximum. Quand il parle du Maréchal de Rantzau, dont le Quartier fut forcé, & que ses gens emportoient dans un Linceul, ayant en depuis peu une cuisse coupée. Il

13

dit . Rantzovium , cui alterum crus amputatum fuerat à suis frendentem efferri vidimus, paucos me Hercule eo modo pugnantes videas quo magnus ille vir cedebat. Cérifante ayant mangé tout son argent : ne pouvant rien attendre de chez lui recourut encore à moi, qui lui conseillai d'aller chercher de l'emploi en Suéde, où je lui donnai des Lettres de recommandation à Monsieur le Prince Palatín, qui depuis fut Roi, & lui en fis donner d'autres par Monfieur Grotius, par Monsieur le Duc de Longueville, & par Monsieur d'Avaux. Il y fut très-bien reçû: & comme Monfieur le Chancelier : qui aimoit les belles Lettres, admiroit ses Vers, & qu'il étoit charmé de sa Prose, il l'envoya en France, où d'abord il fut estimé de Monsieur Il donne le Cardinal Mazarin, à qui il donna le tableau le tableau de la Reine Christine de de la Rei. Suéde, accompagné d'une Odeque

une belle Ode.

de auCar- les plus Sçavans trouvoient égaler dinal avec les plus belles d'Horace, où reprefentant cette Princesse, dansant de fort bonne grace, il dit , trabit fe-

quentes post vestigia gratias. Il fit une

DE HOLLANDE. 473
Action à Paris qui le décrédita dans
l'efprit de seamis, où il parût tout
à fait se méconnoître: ayant eu
l'insolence, lui qui n'étoit qu'Envoyé de Suéde, à un diner chez
Monsieur le Maréchal de Châtillon,
de se placer à table sans faire la moindre cérémonie, au dessus de Moncerémonie, au dessus de Monser le Marquis du Vigean Seigneur s'asse d'atable deà de considérable, dont il avoit d'atable deyant
été plusieurs années Domestique à Monsieur

cinquante écus de gages.

Mais enfin, comme il fe fut mon Ayant tré aussi altier qu'imprudent: ayant sat apenvoyé appeller Monsieur le Duc de Peller Monsieur le Duc de Peller Candale par un sien Cadet jusques de Candadans l'Hôtel d'Epernon, préten le , il est dant qu'il lui avoit fait la grimace au rappelle.

Cours: & la Cour, pour satisfaire

Cours: & la Cour, pour satisfaire Monsseur le Duc d'Epernon, qui ne pouvoit digérer cette algarade saite à son sils, & qui le menaçoit de le faire jetter par les senêtres de sa propre maison, par des Simons paternels: en ayant fait plainte en Suéde, il sut rappellé de son Emploi, & la Reine Christine lui ayant dit par manière d'excuse que le Conseil de la Couronne ayoit résolu

de ne plus employer d'Etrangers dans les Négociations, Cérisante lui répondit assez fiérement, qu'il avoit toûjours crû que Sa Majesté feroit plus d'état du mérite & de la valeur par elle-même, que par le lieu de la naissance. Il en partit avec quelque gratification de la Reine, d'où il

Cérijante va en Polozne»

gratification de la Reine, d'où il fut en Pologne, pour voir s'il y pourroit faire quelque chose: mais ayant reconnu qu'en ce Païs-là, il n'y a rien a espérer pour les Etrangers; Car j'ai ouï dire à des Palatins, que les plus grands Princes de France & d'Allemagne sont des Païsans en Pologne: il passa à Constantinople,

Puis à Pologne : il passa à Constantinople, Constanti-où! il espéroit un jour être un des suple. plus célébres Bassas : mais n'ayant

point trouvé de faveur à la Porte, Enfail va il voulut enfin chercher fortune à à Rone, Rome, ayant l'esprit plein de penesprisant d'y de ve. sées chimériques, & ne desespérant m' Card-pas d'y devenir Cardinal, & d'être nal C un jour assis dans la Chaire de S.

Pape. Pierre.

Puis il va Mais en ce temps-là la Révolte à Naples de Naples étant arrivée, il se jetta oà il est dans la place avec Monsieur le Duc de Guise, auprés duquel il voulue

DE HOLLANDE. 475 passer pour Ambassadeur de France, & complotoit avec Gennaro Annese pour être Mestre de Camp Général des Troupes de Naples, fans le sçû de Monsieur de Guise qui lui rabattit son orgueil sur ces deux Articles-là. Enfin, le jour de l'attaque générale des Postes des Espagnols, il reçût une mousquetade dans un talon, dont il mourut, Il fit fon Te- Il fait stament, où il laissa les freres ses Monsieur terres, ses meubles, & son argent de Gnise comptant bien qu'il n'eût pas un tein testafeul poûce de terre, ni un feul fol mentaire, vaillant, mourant avec la même fans a voir vanité qui avoit été sa passion do- bien. minante toute sa vie. Monfieur de Guise dit dans ses Mémoires, qu'il eût l'effronterie de le faire son Exécuteur testamentaire, & qu'il laissa pour vingt-cinq mille écus de legs pieux, n'ayant pas un seul denier.

Pour revenir à Monsieur Grotius. Monsieur Etant allé en Suéde rendre compte veut parde les Négociations, & ne se voyant in san aucunement considéré, il se retira voir la de Stokholm sans prendre congé de Reine : la Reine ni d'aucun de ses Ministres, le sait re le étoit déja aux Dalles pour s'y em pair, or

mille Rif-

lai lome barquer : mais la Reine l'ayant remandé, lui fit present de douze mille Risdales, ne voulant pas qu'un si grand Homme, qui avoit si long-

temps servi la Couronne, partit d'auprés d'Elle sans l'avoir gratifié de quelque present, & l'avoir assuré de fa bien-veillance. Il partit aussi-tôt

Il vient à de Suéde, où s'étant embarqué, il Rostokoù aborda à Rostok, & il n'y fut pas il meurt. plûtôt arrivé, qu'étant tombé ma-

lade, il y mourut. On m'a rapporte que pendant sa maladie, un Prêtre Catholique & divers Ministres Luthériens, Calvinistes, Sociniens & Anabatistes le vinrent voir, pour le disposer à mourir de leur opinion; Mais pendant qu'ils l'entretenoient de controverse, & que chacun s'efforçoit de lui prouver que sa Religion étoit la meilleure, il ne répondit autre chose finon,non intelligo : &t quand ils ne disoient plus mot, il leur dit, hortare me ut Christianum morientem decet. Exhortez-moi comme il faut exhorter un Chrêtien mourant

Il a laisse trois fils & une fille nom-Monsieur mée Cornelia, qui eût cette avana lai∏é une ture avec Monfieur le Cardinal de DE HOLLANDE. 477
la Valette, & qui a épousé Monsieur file &

de Bret Montbas, qui a eu de beaux trois fils. Commandemens en Hollande, & qui a été enveloppé dans la ruine de Mefficurs de Wit & de Monsieur Pierre Grotius son beau-frere.

L'aîné des fils de Monsieur Hugues Grotius s'appelloit Cornelius, qui fut quelque temps attaché au Chancelier Oxenstern, & il étoit affez bon Poète Latin, mais paresseux, & qui aimoit ses plaisirs.

Le puîné avoit été nourri page chez Monsieur le Duc Bernard de Weimar, & fut depuis son Aide de Camp, bien fait de sa personne, & en réputation de bon homme de guerre, ayant eu un grand Maître dans ce métier-là. Lui & son frere aîné, lors que la Reine Christine cût quitté sa Couronne en faveur de Monsieur le Prince Palatin qui étoit le feu Roi Charles Gustave Pere du Roi de Suéde d'à present, s'acheminérent tous deux Vers ce Prince. qui avoit fort connu & estimé leur Pere en France, en intention de lui offrir leur service, & d'obtenir quelque Emploi. Etans donc partis

478 MEMOIRES Grand ac- de Hollande à ce dessein, quand ils cident ar-furent à la moitié du chemin de Hambourg, entre Emden & Bremen, un malheureux valet, qui avoit servi le second plusieurs années, tenté par l'argent qu'il leur avoit vû, résolut de les tuer tous deux. D'abord il entra de nuit dans la chambre du puîné : car en ces Païs froids il n'y a dans les Hôtelleries que de petites Cellules où il n'y a qu'un lit, pour être plus chaudement, & tua son Maître d'un coup de pistolet, étant endormi : & avec un autre pistolet s'en alloit traiter l'autre de même que son cadet, mais par bonheur pour lui il ne dormoit pas, & composoit quelque Epigramme Latine. Si-tôt qu'il entendit tirer prés de lui, il se saisit d'un Pistolet qu'il avoit sur une chaise prés de fon lit, & l'ayant bandé, & voyant le meurtrier venir à lui tout doucement tête baissée, car il faisoit clair de Lune : sans lui donner le loifir de l'approcher trop prés il tira le premier, & l'étendit dans la place. A ce bruit tout le monde de l'Hôtellerie s'étant éveillé, on saisit ce DE HOLLANDE. 479 foélérat qui étoit fort blessé, & qui

fut supplicié sur les Lieux.

Le troisième fils de Monsieur Sentrois Grotius s'appelloit Pierre, qui avoit sième fils bien rétabli ses affaires domestiques Pierre pendant le Gouvernement de Mef-été Amfieurs de Wit, dont il étoit fort con-bassadeur fidéré. Aussi étoit-il homme de rare en Suéde. mérite, & aussi grand Politique, France, que son Pere étoit grand homme de Lettres. D'abord il a été Ambassadeur en Suéde, & puis en France, où il s'est trouvé lors de la Déclaration de la guerre. Il fit son possible pour en empêcher la rupture : & quoi que le Roi fût fort mal-content de la plûpart de ceux de son Païs, Sa. Majesté lui témoigna plusieurs fois qu'il faisoit état de sa personne, qui étoit agréable à Monsieur le Prince de Condé & aux principaux de la Cour. Il a des enfans d'une trés-honnête femme: & depuis étant de retour en son Païs, pour éviter la fureur du peuple qui le regardoit, comme étant du Parti de Messieurs de Wit, il mit sa personne en seureté dans les Païs Etrangers; Mais étant retourné en Hollande, où il se ju-

stifia des crimes qu'on lui imposoit, il y est mort depuis peu, non sans soupçon de posson, pour s'être directement opposé aux intérêts de Monsieur le Prince d'Orange.

Devlse de Monsieur Gro-

J'avois oublié, en parlant de Monfieur Grotius, de dire qu'il avoit pour fa Devise ces paroles Harait, pour s'avertir soi-même qu'il falloit employer utilement le temps qui s'enfuit avec rapidité.

Me voilà insensiblement arrivé à la fin de mes Mémoires de Hollande. Il y a long-temps que j'en avois for-me le dessein, mais jusqu'ici je n'ai pû l'exécuter, en ayant été empêché par ma mauvaise santé,& par les diverses distractions de ma vie. Quand je vis ma fortune enterrée Mr. le Cardinal de Richelieu qui me souffroit à la table ronde avec les plus grands du Royaume, & qui m'avoit promis de faire quelque chose pour moi, je me retirai dans ma maison du Maurier, tant pour réparer les brêches que j'avois faites à mon bien, courant aprés les vaines espérances du monde, que pour y jouïr du repos que je croyois goûter dans

DE HOLLANDE. 481. la tranquillité de la solitude. Je faifois donc état de m'y divertir à mettre par écrit ce que j'avois remarqué de plus confidérable dans plufieurs Cours Etrangéres, & même dans celle de France : mais j'ai connu par une triste expérience, que Madame la Marquise de Rambouillet, qui ne proféroit que des oracles, avoit eu raison de me dire que les esprits doux, Amateurs des belles Lettres, ne trouvoient jamais leur compte à la campagne, habitée la plûpart de gens mal élevez; Que l'envie & la jalousie y régnoient bien plus que dans les Villes , & qu'on devoit s'attendre d'y être incessamment harcellé par des chicaneries sans fin ; comme je l'ai été fort long-temps par des Ecclésiastiques déréglez, que leur Caractère, & les Priviléges de leur Ordre enhardissent d'entreprendre les actions les plus téméraires; Mais comme par la grace Dieu , & par le zéle de mes Amis je me vois delivré de leur perfécution , s'il me reste encore un peu de vie, je l'employerai à déployer le grand Magazin des choses

482 MEM. DE HOLL: curieuses que j'ai conservées dans ma mémoire, en voyant les Royaumes du Nord, & divers Païs de l'Europe; Et quand j'aurai achevé de faire mes Mémoires des Païs Etrangers, je fais état d'écrire ce que j'ai vû de plus remarquable pendant les dernières années du Régne du seu Roi, & de faire une peinture veritable des Princes, des Grands, & des Ministres qui étoient en ce temps-là.

#### FIN



# ES 23: 25222222233333 :25 23

# PRIVILEGE DU ROT.

OUIS par la Grace de Dieu, Roi de France & de Navarre. A nos Amez & Féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Grand Conseil, Requêtes de nôtre Hôtel, & de nos Palais, Baillifs, Senéchaux, Prevots, Lieutenans, & à tous nos autres Justiciers & Officiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre cher & bien-Ame LOUIS AUBERY, Chevalier, Seigneur du Maurier. Nous atrés-humblement remontré, qu'il a composé des Mémoires pour ser-VIR A L'HISTOIRE DE HOLLANDE ET DES AUTRES PROVINCES-UNIES, oùil v a beaucoup de choses particuliéres & curieufes, lesquels il desireroit faire imprimer, s'il Nous plaisoit lui en donner la permission. Et Nous, desirant favorablement traiter l'Expofant; Nous lui avons permis & permettons de faire imprimer, vendre & débiter lesdits Mémoires, par tel Imprimeur & Libraire qu'il voudra, dans tous les lieux de nôtre obéiffance. pendant le temps de six années, à compter du iour qu'ils seront achevez d'imprimer ; Pendant lequel temps, Nous faisons trés-expresses inhibitions & défenses à tous Imprimeurs & Libraires, & autres personnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'imprimer ou faire imprimer lesdits Mémoires de Hollande, les vendre & débiter, sans la permission & consentement de l'Exposant, ou de ceux qui auront

droit de lui, sous que que prétexte que ce soit, à peine de trois mille livres d'amende, applicables un tier à Nous, un tiers à l'Hôpital Général, & l'autre tiers à l'Exposant : de confiscation des Exemplaires & de tous dépens, dommages & intérêts; A condition qu'il fera mis deux Exemplaires desdits Mémoires en Nôtre Bibliothéque publique, un en celle du Cabinet de nos Livres du Château du Louvre, & un en celle de nôtre Amé & Féal le Sieur le Tellier Chevalier Chancelier de France, avant que de les exposer en vente, à peine de nullité des Presentes; Du contenu desquelles Nous mandons faire jouir & user ledit Exposant, ou ceux qui auront droit de lui, pleinement & paisiblement, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens au contraire. VOULONS qu'en mettant au commencement ou à la findesdits Mémoires l'Extrait des Presentes, elles loient tenuës pour bien & dûëment signifiées à tous ceux qu'il appartiendra : CAR TEL EST Notre Plaisir. DONNE's Saint Germain en Laye, le deuxiéme Juillet, l'an de grace mil fix cens foixante-dix-neuf : & de nôtre Régne le trente-septiéme. Par le Roi en son Conscil, Signé, BENOIST. Et scellé du grand Sceau de cire jaune sur simple queuë.

Registré sur le Livre de la Communausé des Libraires & Imprimeurs de Paris le 17 jour de Juilles 1680. survant l'Arrest du Parlement du 8. Avril 1653. & celui du Conseil Privé du Roi du 27. Février 1665. Signé, C. ANGOT, Syndic.

Achevé d'imprimer pour la première fois le 20. Août 1680.

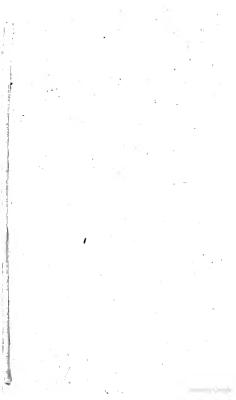





